

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



Be Jan. 1931.



HARVARD LAW LIBRARY

Received May 25, 922.

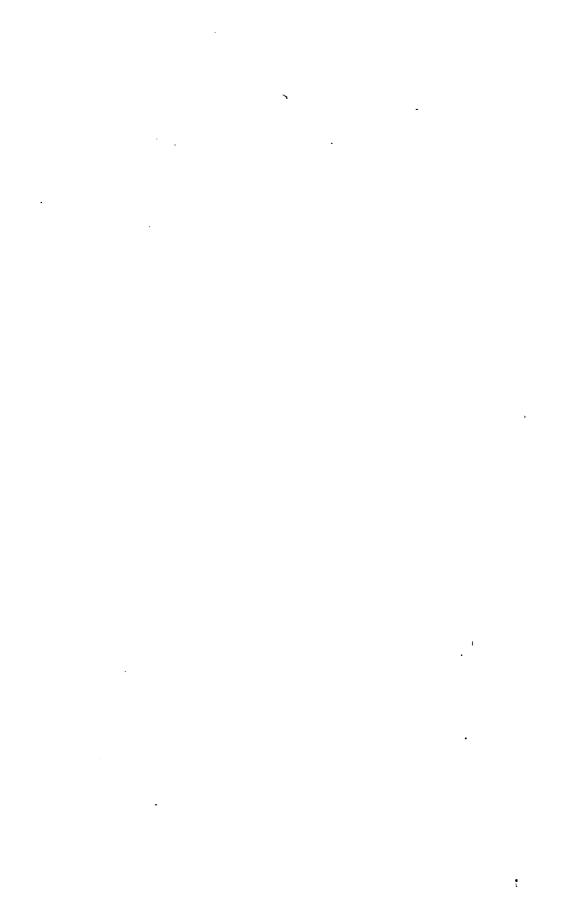

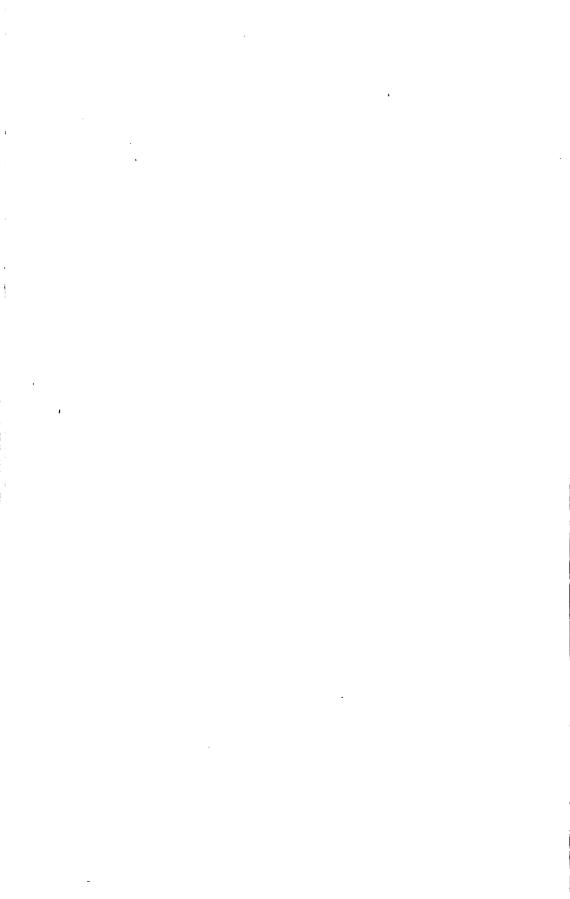

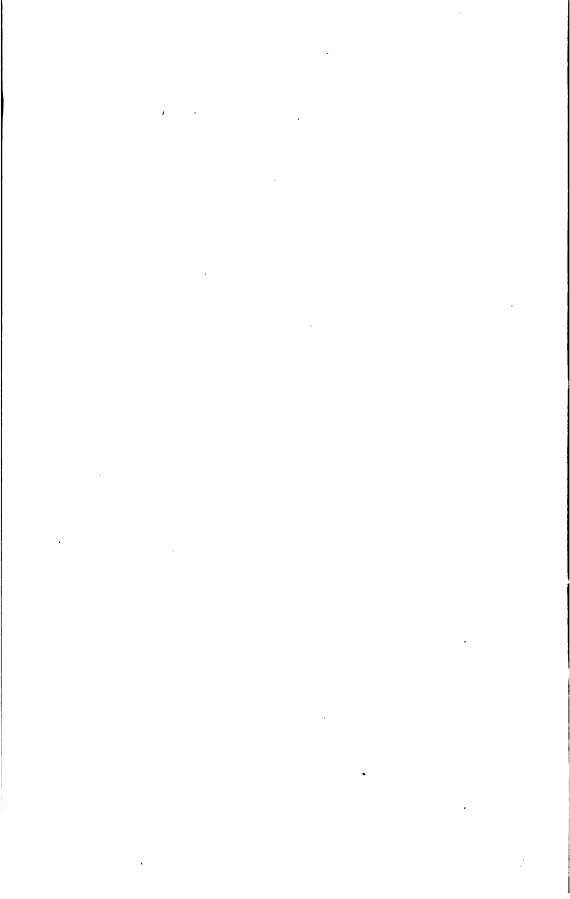

# ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦІЯ 10 (22) АВГУСТА 1864 Г.

и

# ПРАВО ВОЙНЫ.

РВчь, произнесенная на актё въ Императорскомъ Новороссійскомъ Университеть 30 августа 1889 г.

Экстра-ординарнымъ профессоромъ

И. А. ИВАНОВСКИМЪ-

ОДЕССА.

Тип. Окр. IIIт. Од. воен. Окр., Тираспольская ул., домъ № 14. 1891. Печатано по распоряженію Правленія Императорскаго Новороссійскаго Университета.

Печатано по распоряженію Правленія Императорскаго Новороссійскаго Университета.

MAY 2 5 1922

# предисловіе».

Основная идея женевской конвенціи—обезпеченіе въ международныхъ войнахъ участи больныхъ и раненыхъ воиновъ безъ
различія ихъ національности и признаніе съ этою цёлью, при
извъстныхъ условіяхъ, неприкосновенности санитарнаго персонада
учрежденій и вещей, необходимыхъ для ухода за больными и ранеными. Всё постановленія этой конвенціи проникнуты уваженіемъ
къ человъческой личности, что даетъ основаніе признать ее однимъ изъ цѣннъйшихъ пріобрътеній человъческой культуры.
Съ точки зрѣнія исторіи культурнаго развитія человъчества будетъ небезъинтересно освътить одинъ изъ ея угловъ, т. е. указатъ, какъ возникла и постепенно укръплялась въ сознаніи
людей идея, положенная въ основаніе женевской конвенціи, какъ
вызвана была къ бытію сама конвенція и что съ ней произошло
въ теченіе четверти въка ея существованія, наконецъ, что можетъ ожидать ее въ будущемъ.

Исторія же международной охраны больныхъ и раненыхъ воиновъ въ свою очередь можетъ быть болье или менъе върно уяснена только въ связи съ исторіей права войны, какъ совокупности правилъ, которымъ воюющіе должны слъдовать во взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу.

Этими соображеніями опредвляется задача предлагаемаго труда.

<sup>\*)</sup> Настоящая статья выросла изъ актовой річи, которая была произнесена авторомъ 30 августа 1889 г. въ Императорскомъ Новороссійскомъ Университеть. Печатаніе ея нісколько запоздало вслідствіе того, что авторъ быль отвлечень другими занятіями, не оставлявшими для этого достаточно досуга.

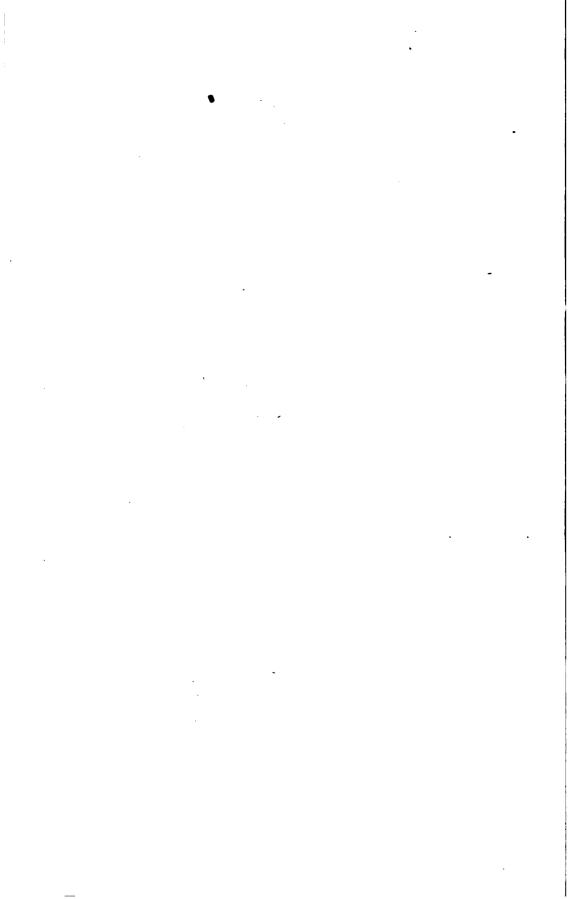

# ГЛАВА І.

# Исторія идеи женевской конвенціи.

### 1. Положенје больныхъ и раненыхъ воиновъ въ древности и въ средніе въка.

Вопросъ объ участи больныхъ и раненыхъ воиновъ — одинъ изъ важивйшихъ вопросовъ права войны. Болве или менве удовлетворительное его разръшеніе находится въ прямой и непосредственной зависимости отъ двухъ условій: —во первыхъ, отъ того, какъ организована военная санитарная часть, и, во вторыхъ, отъ того, существуетъ-ли или нітъ международное юридическое обезпеченіе личности какъ самихъ этихъ жертвъ войны, такъ и санитарнаго персонала, учрежденій и вещей, необходимыхъ для ухода за ними.

Если обратимся из исторіи, то окажется, что какъ въ древности, такъ и въ средніе въка участь больныхъ и раненыхъ воиновъ мало привлекала къ себъ вниманія и оставалась необезпеченной. Причины такого явленія указать не трудно.

Прежде всего бросается въ глаза неудовлетворительное состояніе врачебной помощи при войскахъ въ разсматриваемое нами время <sup>1</sup>).

Въ древности у Египтянъ и Грековъ встръчаемъ первые зачатки организаціи военной санитарной части. Дальнъйшій

<sup>1)</sup> Объ этомъ см. I. P. Gama, Esquisse historique du service de santé militaire en général, et specialement du service chirurgical depuis l'établissement des hopitaux militaires en France, Paris 1841; M. Schmidt-Ernsthansen, Studien über das Feld-Sanitätswesen, Berlin 1873; I. Arnould, Etude sur la convention de Genève, Paris 1873; History of the red cross, Washington 1883, p. 177 etc; H. Mollière, De l'assistance aux militaires blessés avant l'organisation des armées permanentes, Lyon 1888; Ал. Стръльцовъ, Военносаннтарное дело древнихъ римлянъ, см. Журн. мин. нар. просв., іюнь 1887 г. и др.

успъхъ въ этомъ отношении сдълали Римляне. Римъ заботится объ устройствъ военной санитарной части, особенно со времени введенія постояннаго войска при Августъ. Такъ, при первыхъ императорахъ, говоритъ Стръльцовъ, въ постоянныхъ дагеряхъ стали устраиваться госпитали для лъченія больныхъ и раненыхъ солдатъ. Эти госпитали находились въ завъдываніи состоявшихъ на государственной службъ военныъ врачей, которымъ оказывали содъйствіе такъ назыв. ортіопез («помощники», госпитальные экономы) и фельдшера (усобхорос).

Посят паденія западной римской имперіи санитарная часть въ войскахъ приходитъ въ совершенный упадокъ. Воинскія учрежденія Рима сохраняются только на востокъ. Напрасно было-бъ искать въ средніе въка прочной и правильной организаціи медицинской помощи при войскахъ, что въ значительной степени объясняется участіемъ въ средневъковыхъ войнахъ наемниковъ, которые имъли цъну до тъхъ поръ, пока были здоровы и годны къ бою. Только городскія общины, напр. ломбардскія республики, да швейцарскіе кантоны 2) обнаруживаютъ заботу объ устройствъ при своихъ войскахъ врачебной помощи. Иногда этотъ вопросъ интересуетъ также отдъльныхъ вънценосцевъ, напр., Людовика Св. при отправленіи въ крестовый походъ и Генриха V, короля англійскаго 3).

Во время врестовыхъ походовъ посвящаютъ свою дъятельность между прочимъ уходу за больными и ранеными рыцари ордена Іоаннитовъ.

Обывновенно же въ средніе въва санитарное дъло въ войскахъ ограничивалост тъмъ, что феодальные бароны, стоявшіе во главъ военныхъ отрядовъ, брали съ собой докторовъ по своему выбору и на свой счетъ, или помощь больнымъ и раненымъ воинамъ оказывало слъдовавшее за войсками духовенство. Такой порядовъ вещей оставался во все теченіе среднихъ въковъ.

Уже одна недостаточность военной санитарной части въ древнемъ міръ и въ средніе въка при не высокомъ уровнъ развитія медицины даетъ достаточное основаніе заключить о крайне бъдственномъ положеніи раненыхъ и больныхъ солдать въ это время. Но этого мало.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Брандтъ, Обозрвніе исторін военнаго искусства въ среднихъ выкахъ, помыц. въ «Военной библіотекъ» за 1838 г., т. II, стр. 283.

<sup>3)</sup> Ibid. ctp. 215.

Тяжесть участи больныхъ и раненыхъ въ древности и въ средніе въка усугублявась еще тъмъ, что юридическое ихъ положеніе въ области международныхъ сношеній оставалось совершенно необезпеченнымъ. Дъло въ слъдующемъ.

Какъ одинъ изъ вопросовъ права войны, вопросъ о юридическомъ положеніи больныхъ и раненыхъ воиновъ находится въ зависимости отъ общаго характера права войны въ данную эпоху, которое, въ свою очередь, какъ одно изъ явленій, возникающихъ въ кругу человъческаго общежитія, тъснъйшимъ образомъ связано съ характеромъ культурнаго развитія этого общежитія и носить на себъ его отпечатокъ. Поэтому уяснить съ юридической стороны участь больныхъ или раненыхъ воиновъ въ ту или иную историческую эпоху можно только въ связи съ уясненіемъ общаго характера права войны въ это время 4).

<sup>1)</sup> Müller-lochums, Geschichte des Völkerrechts im Alterthum, Leipzig 1848; K. Pütter, Beiträge zur Völkerrechts-Geschichte und Wissenschaft, Leipzig 1843; H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, 4-e ed. 1865, v. I - II; W. Wachsmuth, Ius gentium quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum, Berolini 1823; Th. Sorgenfrey, De vestigiis juris gentium homerici, Lipsiae 1871; E. Osenbruegen, De jure belli et pacis romanorum, Lipsiae 1836; H. Haelschner, De jure gentium quale fuerit apud populos orientis. Halis: F. Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanité, Bruxelles Paris 1861 — 1870, v. I — XVIII; A. Navehobchin, Kypcz международнаго права, Харьковъ 1866. кн. 2; Н. Мвановъ, Характеристика междун. отношеній и междун. права въ историч. развитін, Казань 1874; Гр. А. Камаровскій. Взглядь на различныя попытки смягчить ужасы войны, Юридич. въстинкъ 1878 г., Ж III и V. H. Rettich, Zur Theorie und Geschichte des Rechts zum Kreige, Stuttgart 1888; A. Levy, Beiträge zum Kriegsrecht im Mittelalter, Breslau 1889; A. Pierantoni, Trattato di dirito internazionale, Roma 1881. v. I; H. S. Maine, Le droit international - La guerre, Paris 1890; И. Смириовъ, Развитіе отношеній завоевателей въ покореннымъ на древнемъ востокъ, Казань 1887; В. Geiser, Die Ueberwindung des Kriegs durch Entwicklung des Völkerrechts, Stuttgart 1886; 6. Fingado, Einfluss des Christenthums auf Krieg und Kriegführung, Heidelberg 1882; E. Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles et Leipzig 1882; A. Benedix, De praeda inde ab antiquitate ad usque nostram aetatem bello terrestri legitime parta, Vratislaviae 1874; I. C. Bluntschli, Das Beuterecht im Krieg, Nördlingen 1878; M. E. Rouard-De Card, La guerre continentale et la propriété, Paris 1877; B. Grenander, Sur les conditions nécessaires, selon le droit des gens, pour avoir en guerre le droit d'être considéré et traité comme soldat, Paris 1882; M. Marlotti, Du droit des gens en temps de guerre, Paris 1883; E. Acollas, Le droit de la guerre, Paris 1888; F. Lentner, Das Recht im Kriege, Wien 1880; A. Berti, Le leggi della guerra terrestre, Fi-

Что же въ этомъ отношеніи представляетъ древность и средніе въка?

Въ древнемъ міръ, по справедливому замъчанію Лорана, война была естественнымъ состояніемъ народовъ 5). Война этой эпохи была проникнута крайней жестокостью. Она охватывала все, что было на непріятельской территоріи: не было пощады ни мирному населенію, ни частной собственности. Объявденіе войны тогда равнялось объявленію смертнаго приговора всему населенію, такъ какъ войны разсматриваемой эпохи были войнами народными и каждый членъ одного государства видълъ въ подданномъ другаго своего личнаго врага, съ которымъ ему предстояло бороться на жизнь или на смерть. Врагъ считался существомъ безправнымъ. Все въ непріятельской странв могло быть обречено на разрушение, разграбление или истребление. Счастливый побъдитель становился полнымъ господиномъ надъ личностью и имуществомъ побъжденнаго. Чтобъ достигнуть побъды воюющіе не стъснялись въ выборъ средствъ вредить другъ другу. Не удивительно поэтому, если плънныхъ убивали, подвергали истязаніямъ, приносили въ жертву богамъ въ честь побъды или, наконецъ, уводили въ тяжелое рабство. Вотъ общая картина войнъ древняго мира, особенно войнъ востока.

Военные обычаи грековъ, а особенно практичныхъ римлянъ, подъ вліяніемъ отчасти религіи, отчасти экономическаго и политическаго разсчета отличались большей гуманностью, чёмъ народовъ востока — предёлы кровопролитія значительно съуживаются, — тёмъ не менёе и войны, веденныя ими, полны разнаго рода жестокостей.

Такой характеръ войнъ разсматриваемой эпохи можетъ быть объясненъ цёлымъ рядомъ причинъ. Онъ коренятся прежде

renze 1882; H. Brocher de la Fléchère, Des révolutions du droit, Paris, Genève et Bale 1878—1882; I. Guelle, La guerre continentale et les personnes, Paris 1881; I. Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I—II, Paris 1884; A. Morin, Les lois relatives à la guerre, t. I—II, Paris 1872; N. de Landa, El derecho de la guerra conforme a la moral, Pamplona 1877; O. Elchelmann, Ueber die Kriegsgefangenschaft, Dorpat 1878; C. Lueder, Krieg und Kriegsrecht im Allgemeinen, nom. въ IV т. Handbuch des Völkerrechts Holtzendorffa, 1889; Geffoken, Das Seekriegsrecht тамъ же; см. также соч. Ch. Calvo, Hall's, Tr. Twiss'a, P. Flore, A. Rivier, Ф. Мартенса и др.

<sup>&#</sup>x27;) F. Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, t. I, p. 46. Cp. H. S. Maine, Le droit international—La guerre, Paris 1890, p. 11. См. мое соч., Женевская конвенція, Кіевъ 1884 г., стр. 3—11.

всего въ общей грубости нравовъ и въ характеръ внутренняго строя государствъ древности, когда права человъческой не получили признанія и когда человъкъ итронрик только какъ гражданинъ, а гражданинъ всеимъть права цвло поглащался государствомъ. Затемъ слабое развитіе международныхъ сношеній, а следовательно, слабое знакомство народовъ древняго міра другъ съ другомъ, религіозная ихъ исвлючительность и племенная рознь приводили во время мира нъ взаимному отчужденію, подозрѣнію и боязни, а во время войны къ варварскому обхожденію съ врагомъ, котораго хотъли терроризировать. Наконецъ, древности не только была чужда идея равноправности всёхъ народовъ, столь необходимая для правильнаго построенія международнаго общежитія, но, наоборотъ, тогда каждый народъ считалъ себя более достойнымъ, избраннымъ, которому должны подчиняться всё другіе. Отсюда всё средства борьбы въ рукахъ избраннаго народа съ другими считались дозволенными.

При такомъ состояніи права войны, кака участь могда ожидать больныхъ и раненыхъ во время войны, какъ не рядъ дишеній, мученія и даже смерть? Могъ-ли больной и раненый разсчитывать, не говоря уже о гуманномъ обращеніи съ нимъ, просто на пощаду, когда онъ, не будучи способенъ къ рабскому труду, а, напротивъ, требуя еще за собой ухода, составлялъ тяжкое бремя какъ для своихъ, такъ и для непрінтеля, а послёдній кромъ того ненавидълъ его, какъ врага, и считалъ существомъ безправнымъ? Дъйствительно въ древности непрінтельскихъ раненыхъ или добивали на мъстъ, или только грабили и сохраняли имъ жизнь для тажкихъ мученій б.

Однако и среди ужасовъ войнъ древняго міра довольно рано начинаетъ шевелиться чувство человѣколюбія и дѣлаются попытки смягчить бѣдствія войны (на востокъ — Китай, Индія, отчасти Іудея) и въ томъ числѣ облегчить участь раненыхъ.

<sup>\*)</sup> G. Rawiisson, The five great monarchies of the ancient eastern world, sec. ed., London 1871, v. 1, p. 467 (Assyria); •юстель де Куланшь, Гражданская община античнаго міра, 1867, стр. 274; Н. Mollière, De l'assistance aux blessés avant l'organisation des armées permanentes, p. 15; Голицынь, Всеобщая военная исторія древнихь времень, Спб. 1872, часть І, стр. 364, часть ІП, стр. 329.

Первый протесть такого рода противъ насилій на войнѣ встрѣчается уже на востокѣ въ религіозно-законодательномъ сводѣ Ману. Въ этомъ сводѣ, который, впрочемъ, имѣлъ въ виду единовърцевъ и единоплеменниковъ, между прочимъ предписывается, что воинъ не долженъ поражать того, кто тяжело раненъ 7). Даже если это постановленіе и не соблюдалось, важенъ одинъ фактъ его существованія въ такомъ древнемъ сводѣ, какъ законы Ману.

Затъмъ, у Ксенофонта и Геродота находимъ замъчанія объ отношенія персовъ къ непріятельскимъ раненымъ. Такъ, по словамъ Ксенофонта, Киръ не только заботился о своихъ раненыхъ солдатахъ в), но, по соображеніямъ политическимъ, щадилъ раненыхъ непріятелей и даже приказываль оказывать имъ медицинскую помощь <sup>9</sup>). Было-ли такъ въ дёйствительности или это только идеалъ самого Ксенофонта-для насъ въданномъ случав не важно; важно только указать, что мысль о пощадв непріятельскихъ раненыхъ изрідка высказывалась и въ древности. Геродотъ въ свою очередь разсказываетъ случай, когда персы во время греко-персидскихъ войнъ, захвативъ въ плънъ одного тяжело раненаго грека, въ уважение въ его храбрости, не тольво пощадили его, но и заботились о его излъчении 10). Вообще, замвчаетъ Геродотъ, персы среди другихъ народовъ особенно отличаются уваженіемъ къ храбрымъ воннамъ 11). Наконецъ, можно допустить, что Греки и Римляне, равно какъ и другіе народы древности, въ случаяхъ, когда давалась пощада сдавшемуся непріятелю, въ числё другихъ плённыхъ могли также щадить жизнь больныхъ и раненыхъ солдатъ, но во всякомъ случав такое отношение побъдителя къ побъжденному совершенно зависвло отъ его произвола и разсчета.

<sup>7)</sup> Les lois de Manou, livre VII, § 93 (G. Pauthier, Les livres sacrés de l'orient, Paris 1843).

<sup>\*)</sup> Σενοφώντος Κύρου παιδεία, κΗ. V гл. 4.

<sup>3)</sup> Ibid. κκ. ΠΙ гл. 2 «Έν δὲ τούτφ προσάγουσι τῷ Κύρφ τοὺς αἰχμαλώτους (ріннь ндеть ο плінных Халдеяхь) δεδεμένους, τοὺς δὲ τινας καὶ τετρωμένους. ὡς δὲ είδεν, εδθὸς μὲν λύειν ἐκέλευσε τοὸς δεδεμένους, τοὺς δὲ τετρωμένους ἰατροὸς καλέσας θεραπεύειν ἐκέλευσεν».

<sup>10)</sup> Ήροδότου Ίστορίων έβδομή, 181.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Ibid., 238; H. Haelschner, De jure gentium quale fuerit apud populos orientis, p. 53. Cp. G. Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, v. III, p. 193.

Итакъ, отмъченные проблески идеи гуманнаго обхожденія съ непріятельскими ранеными являются лишь первыми слабыми лучами свъта на общемъ мрачномъ фонъ картины, рисующей тяжелое положеніе жертвъ войны въ древности. Стоицизмъ и христіанство не смягчили въ этомъ отношеніи суровой военной практики. Возвъщенная ими идея любви къ ближнему не была примънена къ ръшенію вопроса объ участи больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Переходимъ къ среднимъ въкамъ.

Средневѣковую исторію наполняєть множество разнаго рода войнь. Это были или войны публичныя, т. е. международныя, или частныя, т. е. такъ называемыя феды. Какъ тъ, такъ и другія полны множества жестокостей. Жестокое обращеніе съ побъжденными, безцъльное разрушеніе и истребленіе непріятельскаго имущества и опустошеніе непріятельской страны—обычные спутники средневѣковыхъ войнъ. Особымъ варварствомъ отличались религіозныя войны и феды.

Эти явленія могутъ быть объяснены невѣжествомъ и грубостью средневѣковаго европейскаго общества, религіозной нетерпимостью средневѣковой церкви, иногда сословными предразсудками (отношеніе рыцарей къ городскому и сельскому населенію), участіємъ наемниковъ, видѣвшихъ въ войнѣ источникъ обогащенія, отсутствіємъ въ войскахъ дисциплины, недостаткомъ провіантскихъ учрежденій, наконецъ, общей неурядицей, господствовавшей въ это время въ общественныхъ отношеніяхъ. При такомъ состояніи права войны едва ли могла быть рѣчь о юридическомъ обезпеченіи больныхъ и раненыхъ на полѣ битвы. Дѣйствительно, въ средніе вѣка не велика была забота воюющихъ о своихъ раненыхъ, непріятельскихъ же раненыхъ какъ и въ древности обыкновенно грабили и оставляли на произволъ судьбы, а иногда даже добивали 12).

Но вибств съ этимъ въ разсматриваемую нами эпоху подъ вліяніемъ римскихъ традицій, христіанства, идей, съ которыми выступили на арену историческихъ событій варвары, подъ вліяніемъ рыцарства и отдъльныхъ вънценосцевъ, наконецъ, подъ

<sup>13)</sup> Военная библютена, издаваемая подъ руководствомъ ген. барона Н. В. Медема и О. И. Сенковскаго за 1838 г., Спб. Въ т. П. см. соч. Брандта, Обозрѣніе исторіи военнаго искусства въ среднихъ вѣкахъ, стр. 97, 230, 248.

влінніемъ развитія торговыхъ оборотовъ и международныхъ связей подготовляется почва для установленія на правовыхъ основаніяхъ болье правильныхъ международныхъ сношеній п постепенно вырабатывается цылый рядъ болье гуманныхъ правиль войны (Рах et treuga Dei, улучшеніе участи военно-плынныхъ, пощада мирнаго населенія и частной собственности и т. п.), изъ которыхъ нъкоторыя съ теченіемъ времени перешли въ современное право войны.

Что касается въ частности положенія больныхъ и раненыхъ, то случаевъ болве или менве гуманнаго обхожденія съ ними въ это время следуетъ искать въ рыцарской практикъ, именно въ отношении рыцарей другъ къ другу <sup>13</sup>). Заботы о раненыхъ непріятеляхъ вызывались правилами рыцарской чести и кромъ того подсказывались прямымъ разсчетомъ — получить отъ выздоровъвшаго плънника выкупъ за его освобождение 14). Рядомъ съ этимъ можно привесть несколько примеровъ, доказывающихъ, что интересующая насъ идея обезпеченія участи раненыхъ и признаніе неприкосновенности вещей и лицъ, необходиныхъ для ухода за ними, изръдка проявляются и въ средніе въка. Извъстно, напр., что египетскій султанъ Саладинъ, овладъвъ Іерусалимомъ, разръшиль рыцарямъ ордена Іоаннитовъ, своимъ врагамъ, оставаться въ городъ для ухода за больными и ранеными до ихъ выздоровленія 15). Затімъ, въ одномъ имперскимъ законъ 1442 г., главнымъ образомъ имъвшемъ въ виду феды въ предълахъ германской имперіи, есть между прочимъ постановленіе о томъ, что дица духовнаго званія и тяжело больные должны во время войны оставаться неприкосновенными 16). Наконецъ, на практикъ иногда не подвергались грабежу госпитали и съ древивишихъ временъ оказывалось уважение жрецамъ, пророкамъ и священникамя, т. е. иными словами оказывалось

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) L. Gautier, La chevalerie, Paris 1884, p. 699, 700, 754-756.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Относительно обхожденія рыцарей съ плінными рыцарями см. раньше указанныя соч. по исторіи междун. пр. и въ частности права войны.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) **De Vertot**, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, Paris 1778, t. I, p. 235.

<sup>14)</sup> Bluntschil, Das Beuterecht im Krieg, Nördlingen 1878, S. 44.

повровительство учрежденіямъ и нѣкоторымъ лицамъ, необходимымъ для ухода за больными и ранеными <sup>17</sup>).

Все это однако не болъе какъ отдъльные исключительные случаи, когда вопросъ объ обезпечении участи непріятельскихъ раненыхъ выдвигала сама практика. На основаніи этихъ случаевъ никакъ нельзя сдълать заключенія, что на практикъ въ въ средніе въка установилось обыкновеніе заботиться о непріятельскихъ раненыхъ, наоборотъ, какъ исключенія они оттъняютъ совершенно противоположный порядокъ вещей. Международные договоры о юридическомъ положеніи больныхъ п раненыхъ во время войны въ теченіе среднихъ въковъ едва-ли заключались, по крайней мъръ они до сихъ поръ не извъстны.

Итакъ, въ общемъ какъ въ древности, такъ и въ средніе въка судьба больныхъ и раненыхъ воиновъ обращаетъ на себя мало вниманія и въ области международных в сношеній остается юридически необезпеченной. Первыя попытки облегчить ихъ участь носять чисто внутрение-государственный характерь: устройствомъ санитарной части при войскахъ имъютъ въ виду бодъе или менње обезпечить врачебную помощь только своим больнымъ и раненымъ. Несомивнио, конечно, что это составляетъ первый шагъ въ развитіи разсматриваемой нами идеи, потому что только отсюда возможенъ переходъ къ международному болве широкому ръшенію вопроса объ участи больныхъ и раненыхъ воиновъ. Что же насается положенія больныхъ и раненыхъ непріятеля, то ръшение этого вопроса всецъло зависъло отъ доброй воли счастливаго побъдителя, удержавшаго за собой поле битвы. Ни прочно установившагося обычая, ни международныхъ договоровъ, которые бы юридически горантировали въ области международныхъ сношеній неприкосновенность и уходъ за больными и ранеными безъ различія ихъ національности, не существовало ни въ древности, ни въ средніе въка. Иную картину представляєть новое время.

<sup>17)</sup> H. Grotius, le droit de la guerre et de la paix, t. III, livre III, ch. X; W. Wachsmuth, Jus gentium quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum, p. 86; M. Müller-Jochmus, Geschichte des V. rechts im Alterthum, S. 121, n. 17; Bluntschli, Das Beuterecht im Krieg, S. 42.

#### 2. Положеніе больныхъ и раменыхъ вонновъ въ новое время.

а) Измынение положения больных и раненых воинов вы новое время вы связи сы улучшением санитарной части при войсках и сы измынением права войны.

Въ новое время судьба больныхъ и раненыхъ вопновъ начинаетъ все больше и больше обращать на себя вниманіе и постепенно значительно улучшаться, хотя, конечно, и въ эту эпоху неръдки примъры варварскаго обращенія съ ними.

Въ новое время вивств съ введеніемъ постоянныхъ армій организація санитарной части при войскахъ въ разныхъ европейскихъ государствахъ дълаетъ значительный успъхъ по сравненію съ въками предыдущими. Съ конца XV в. начинаютъ появляться спеціальныя сочиненія по вопросамъ военной хирургіи.

Сюдли въ концъ XVI в. создаетъ военные госпитали, которые, правда, послъ него нъсколько приходятъ въ упадокъ. Окончательно военная санитарная часть организуется во Франціи при Людовикъ XV. Франція и въ этомъ вопросъ, какъ во многихъ иныхъ, идетъ во главъ другихъ странъ Европы 18), которыя тоже заботятся въ новое время объ устройствъ при войскахъ медицинской части 19). Особенно замътный шагъ впередъ дълаетъ военная санитарная часть въ нашъ въкъ и именно во второй его половинъ.

Такимъ образомъ въ новое время врачебная помощь больнымъ и раненымъ во время войны гораздо больше обезпечена, чъмъ въ древности или въ средніе въка. Но на этомъ забота о нихъ въ разсматриваемую эпоху не остановилась: въ новое время устанавливается международная юридическая охрана боль-

<sup>1°)</sup> См. раньше назв. соч. J. Gama, Schmidt-Ernsthausen'a, Mollière и друг.

<sup>19)</sup> Въ Россіи на устройство медицинской части при войскахъ начинають обращать болъе серіозное вниманіе съ XVII в. Слъдуеть въ этомъ отношеніи отмътить мъропріятія Миханла Оеодоровича, Алексъя Михайловича, затъмъ Петра Великаго. Въ послъдующее время забота о дальнъймемъ развитіи при войскахъ санитарной части все болъе и болъе возростала. См. Рихтеръ, Исторія медицины въ Россіи, т. І — III, Москва 1814—1820; петровъ, Собраніе россійскихъ законовъ о медицинскомъ управленіи, Сиб. 1826; Акты историческіе, т. III, ЖМ 173, 174, 176, 240.

ныхъ и раненыхъ, чего мы не видъли ни въ древности, ни въ средніе въка.

Появленіе въ новое время юридическихъ гарантій неприкосновенности больныхъ и раненыхъ и ухода за ними безъ различія ихъ подданства находится въ тесной связи съ общимъ развитіемъ права войны на новыхъ началахъ.

Въ чемъ-же заключается и чъмъ обусловленъ успъхъ въ развитіи права войны въ новое время? Каковы основные принципы современнаго права войны?

Въ новое время такъ же, какъ и въ древности и въ средніе въка подтверждается справедливость той идеи, что развитіе права войны находится въ тъсной связи съ общимъ уровнемъ культурнаго развитія извъстной группы народовъ въ данное время.

Новое время ръзко отдичается отъ въковъ предыдущихъ цълымъ рядомъ историческихъ явленій, которыя или вызвали коренныя измъненія въ разныхъ сторонахъ жизни народовъ или сами были вызваны этими измъненіями. Вподнъ понятно поэтому, что подъ вліяніемъ измънившихся условій общественной жизни въ новое время должно было измъниться и право войны. Вотъ факты.

Вивств съ средними въками отходять въ въчность -- Феодализиъ и рыцарство. На развалинахъ феодализма въ новое время образуются государства съ крипкой государственной Изобрътение пороха приводитъ къ измънению въ системъ веденія войнъ. Военное дъло становится спеціальнымъ искусствомъ съ довольно сложной техникой. Съ целью боле основательнаго изученія этого искусства, въ видахъ монархизма и для охраны государства вводятся постоянныя арміи. Онъ комплектуются изъ собственныхъ подданныхъ важдаго государства, а въ наше время военная служба становится всеобщей воинской повинностью. Пользование на войнъ наемными войсками постепенно выходить изъ употребленія. Въ постоянныхъ арміяхъ вводится строгая дисциплина. Организація интендантской части значительно удучшается. Согласно съ основной идеей современнаго государства внутреннегосударственная правовая жизнь проникнута тенденціей достигнуть примиренія между идеей личности и пдеей государства. По нынвшнимъ понятіямъ государство, какъ единица, не поглощаетъ всецвло подданныхъ, его составляющихъ. Въ современномъ государствъ проводится различіе

между правами и обязанностями лица въ качествъ гражданина и правами его, какъ частнаго лица, между правомъ публичнымъ и частнымъ. Все болъе и болъе приникаетъ въ сознаніе та идея, что частныя права человъка не должны зависъть отъ его подданства, національности и въроисповъданія. Международныя сношенія въ новое время постепенно усложняются и въ нашъ въкъ достигаютъ небывалаго развитія. Они покоятся на признаніи принципа независимости и равноправности всъхъ членовъ международнаго общежитія. Наконецъ, въ новое время, съ Гуго Гроція, является наука международнаго права, какъ самостоятельная отрасль правовъдънія, уясняющая юридическій строй международныхъ сношеній. Подъ вліяніемъ всъхъ этихъ явленій въ новое время постепенно стали исчезать разные варварскіе обычаи войны и выработалось современное право войны <sup>20</sup>).

Успъхи общаго культурнаго развитія современныхъ народовъ привели къ убъжденію, что главная цъль современнаго международнаго сожительства — восполненіе и развитіе какъ матеріальныхъ, такъ и духовныхъ силъ отдъльныхъ народовъ путемъ взаимной помощи подъ сънью мира и на основахъ справедливости. Но миръ нарушается войной. Поэтому современное правосознаніе требуетъ, чтобы къ войнъ державы обращались лишь тогда, когда всъ другіе пути къ умиротворенію возникшаго несогласія оказались тщетными. Война не должна быть сама по себъ цълью. Она должна являться лишь крайнимъ средствомъ для разръшенія спора и возстановленія мира.

Какова-же юридическая природа самой войны? Война — это борьба между государствами силою оружія. Исходъ войны зависить отъ перевъса силы. Слъдовательно, главная задача воюющаго должна состоять въ томъ, чтобы сломить силу противника и склонить его къ миру. Причиненіе же ему при этомъ излишнихъ страданій вполнъ безцъльно и не можеть быть никакъ оправдано.

Исходя изъ этого взгляда на природу войны, правосознаніе новаго времени старается указать границы, за которыя воюющіе не должны выходить, дъйствуя другъ противъ друга силою. Оно опредъляетъ, противъ кого и чего могутъ быть направлены

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Меановъ, 161—175; Lueder, Holtzendorff's H. b. des V. г., IV, S. 262; Ср. мою статью, объ участи больныхъ и раненыхъ воиновъ во время войны, помъщен. въ Ж. Уг. и Гр. Пр. за 1884 г., ¾ 7, стр. 62 и сл.

дозволенныя военныя мёры, въ чемъ онё должны состоять и въ теченіе какого времени и на какомъ мёстё могуть быть примёняемы.

Итакъ, противь кого и чего можно дъйствовать военными мърами?

Вийстй съ паденіемъ феодализма и усиленіемъ государствъ превращаются и частныя войны. Остаются только войны междугосударственныя и междуусобныя. Всявдствіе же разграниченія въ современныхъ государствахъ между интересами публичными, государственными и интересами частными постепенно установился тотъ принципъ права войны новаго времени, что война есть отношеніе государства ка государству. Уже въ «Contrat social» Руссо читаемъ: «La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d'autres Etats, et non pas des hommes, attendu qu' entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport, 21). Hayazo это не только стало общимъ мъстомь теоріи, но находитъ широкое примънение въ практикъ. Изъ него естественно вытекаетъ то последствіе, что въ виду цели войны — сломить силу противника-военныя мъры разрушенія и истребленія могутъ быть предприняты воюющимъ тодько противъ вооруженныхъ органивованныхъ силъ государства и его имущества, имъющаго непосредственное значеніе для достиженія цълей войны. Мирное же населеніе, частная собственность и даже собственность государства, имъющая вполнъ мирное назначеніе, напр., больницы, учебныя заведенія, музен, библіотеки и т. п. должны оставаться непривосновенными. Дъйствительно, непривосновенность частныхъ лицъ и ихъ имуществъ во время войны не только пріобретаетъ въ новое время силу обычая, но даже саниціонируется въ цъломъ рядъ международныхъ договоровъ, особенно начиная съ XVII в., а также въ законахъ и регламентахъ отдельныхъ

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Du contrat social ou principes du droit politique, livre I, chap. IV (de l'esclavage).

странъ 22). Замътимъ при этомъ, что строгая военная дисциплина, которой подчинены постоянныя арміи, уничтоженіе безчинствовавшихъ наемныхъ войскъ, наконецъ, лучшее устройство въ новое время сравнительно съ предыдущимъ интендантской части и снабжение армии болъе или менъе всъмъ нужнымъ въ свою очередь удерживаютъ солдать отъ грабежа мирнаго населенія 23). Но и противъ военной силы непріятельского государства небезгранично дозволительно истребленіе и разрушеніе. Эти мъры умъстны лишь до тъхъ поръ, пока есть сопротивление силы, которую нужно сломить. Какъ только прекратилось сопротивление, нътъ мъста и разрушенію. Въ этомъ случав могутъ быть оправданы только мфры предупрежденія и пресфченія. Вотъ почему истребленіе непріятеля сдавшагося, просящаго пощады, больнаю, раненаю и т. п. не можетъ быть оправдано и клеймится современнымъ правосознаніемъ, какъ безцальное варварство. Въ силу твхъ же соображеній военный плвнъ съ юридической точки зрвнія — ничто иное, какъ временный арестъ даннаго лица съ цвлью недозволить ему усиливать врага своимъ присутствіемъ.

Приведенный взглядъ на войну какъ на временную вооруженную борьбу между государствами съ цёлью сломить силу противника повелъ къ измёненію и взгляда на права и обязанности оккупанта особенно въ XIX в. Военное занятіе какой нибудь части территоріи есть временная военная мёра, состоящая въ томъ, что оккупантъ временно фактически замёняетъ прежнюю государственную власть, не уничтожая однако связи между этой послёдней и занятой имъ частью территоріи съ ея населеніемъ. Такой характеръ оккупаціи опредъляетъ и предълы власти, вругь правъ и обязанностей оккупанта.

Какія же далье средства борьбы считаются дозволенными? Вст ть, которыя, будучи чужды въроломстви, ослабляють силу противника, не причиняя въ то же время излишних жестокостей. Выступленіе изъ этихъ границъ осуждается современнымъ правосознаніемъ, какъ безцёльное звёрство. Такимъ образомъ не оправдывается убійство врага отравленнымъ или причиняющимъ излишнія страданія оружіемъ, не дозволяется, на основаніи петер-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Bluntschil, Das Beuterecht, S. 44, 64 und ff.; Мартенсъ, О правѣ частной собствен., стр. 129 — 132, 174 и др.

<sup>23)</sup> Wheaton, Histoire des progrès, I, p. 213.

бургской декларація 1868 г., употребленіе разрывныхъ пуль въсомъ меньше 400 граммовъ, запрещается отравленіе источниковъ для питья, злоупотребленіе женевскиль знакомъ, парламентерскимъ флагомъ и пр. Словомъ употребленіе силы на войнъ не должно выходить за предвлы цъли войны.

Если въ сказанному прибавить, что военныя мвры могутъ находить примънеміе лишь во время войны, во предплахо только извъстныхо пространство (территорія воюющихъ и отврытое море) и только между непріятелями, то мы будемъ нитъ встъ основныя начала современнаго права войны, на которыхъ покоится вся сумма взаимныхъ правъ и обязанностей воюющихъ. Это особенно върно въ отношеніи войнъ сухопутныхъ. Въ войнахъ же морскихъ въ сожальню очень долго удерживались и до сихъ поръ еще не совствъ устранены такіе остатки варварста, которые никакъ не мирятся съ указанными основными началами права войны. Такъ, напр., каперство отмънено только во второй половинъ нашего въка на основаніи парижской деклараціи 1856 г., а захватъ на морт частной непріятельской собственности подъ непріятельскимъ флагомъ до сихъ поръ считается дозволеннымъ.

Таковы основные приципы современнаго права войны, явившиеся результатомъ развития права войны въ новое время. Легко замътить, что предълы примънения законовъ войны значительно съузились, а самые способы употребления силы на войнъ стали гуманнъе. Девизъ древняго права войны — «причиняй врагу столько зла, сколько можешь» постепенно измънился и девизомъ современнаго права войны стало — «не дълай врагу больше зла, чъмъ сколько требуетъ цъль войны». Въ новое время, которое воспользовалось оставленнымъ ему культурнымъ наслъдіемъ въковъ предыдущихъ, благодаря цълому ряду благопріятно сложившихся обстоятельствъ, вырабатывается право войны, какъ совокупность юридическихъ нормъ, опредъляющихъ права и обязанности воюющихъ какъ по отношенію другъ къ другу, такъ и по отношенію къ нейтральнымъ.

Права и обязанности воюющихъ ставятся въ твеную связь и зависимость отъ юридической природы войны и отношеній между борющимися сторонами. Необходимость болве или менве гуманныхъ отношеній между воюющими нынв оправдывается неизивнчивымъ политическимъ или экономическимъ разсчетомъ,

не требованіями только религіи и т. п., какъ прежде, но главнымъ образомъ сознаніемъ юридическаго долга одного противника въ отношеніи другаго. Въ этомъ заключается громадный успъхъ, сдъланный новымъ временемъ сравнительно съ древнимъ міромъ и средними въками. Но это не все.

Начала современнаго права войны существують не только въ форм в обычая, но проводятся въ международныхъ договорахъ и находятъ мъсто въ законахъ и регламентахъ различныхъ странъ. Въ новъйшее время замътна даже тенденція замънять договоры между отдъльными державами договорами, обязывающими возможно большее количество членовъ международнаго общежитія (парижская морская декларація 1856 г., женевская конвенція 1864 г. и петербургская декларація 1868 г.). Это шаги по пути къ кодификаціи права войны. И съ этой стороны новое время далеко превосходитъ прежніе въка.

Изъ предыдущаго ясна та тъсная связь, какая существуетъ между удучшеніемъ съ юридической стороны положенія больныхъ и раненыхъ во время войны и изивненіемъ права войны въ новое время. Признание неприкосновенности непріятельскихъ больныхъ и раненыхъ и уходъ за ними, какъ и за своими вполив гармонирують съ постепенно сложившимся принципомъ современнаго права войны, что употребление силы на войнъ не должно выходить за предблы ея цвли, и находятся въ связи съ улучшеніемъ участи плінныхъ. Кромі того улучшенію участи больныхъ и раненыхъ въ новое время содвиствовало и то обстоятельство, что замёнившія наеминковъ постоянныя войска сталя набираться изъ собственныхъ подданныхъ страны, о которыхъ государства должны были больше заботиться, чемъ о наемнивахъ. Понятно, что съ цълью полнаго обезпеченія судьбы своихъ солдатъ государства должны были заручиться взаимнымъ содъйствіемъ другь другу въ этомъ отношеніи. Это они и стали дълать. Визств съ признаніемъ неприкосновенности непріятельскихъ больныхъ и раненыхъ и обезпеченіемъ ухода за ними начали оказывать международную охрану также твиъ лицамъ, которыя посвящають свою двятельность подачв помощи больнымъ и раненымъ, равно какъ учрежденіямъ и вещамъ, необходимымъ для той же цвли. Судьба всвхъ этихъ лицъ и учрежденій въ новое время юридически гарантируется въ международныхъ трактатахъ, а изръдка ими интересуются и законы отдъльныхъ государствъ.

б) Постановленія о больных ви раненых, о санитарном персональ и пр., заключающіяся вы междунар. доюворах ви законахы отдыльных восударствы до женевской конвенціи.

Начиная съ конца XVI в. (1581 г.), вплоть до женевской конвенціи 1864 г. тянется длинный рядъ заключенныхъ между различными державами трактатовъ, въ которыхъ находятъ мъсто постановленія о больныхъ и раненыхъ, санитарномъ персональ и т. п. <sup>24</sup>). Это—картели и конвенціи относительно обмъна и выкупа плънныхъ, конвенціи о сдачъ войскъ, укръпленныхъ мъстъ и т. п. (капитуляціи), соглашенія о перемиріи, прелиминарные и окончательные мирные трактаты, договоры объ уходъ за больными и ранеными, которые должны оставаться въ непріятельской странъ, наконецъ, договоры объ охранъ во время войны курортовъ и находящихся тамъ больныхъ и раненыхъ непріятельскихъ державъ.

Наиболье подробныя постановленія встрычаемь въ этихъ договорахъ о больныхъ и раненыхъ.

Самые ранніе договоры, въ которыхъ упоминается объ участи больныхъ и раненыхъ, — это такъ называемыя капитуляцій. Первая капитуляція такого рода относится къ 1581 г. <sup>25</sup>). Затъмъ постановленія о больныхъ и раненыхъ попадаются въ конвенціяхъ о перемиріи съ 1630 г. <sup>26</sup>) и въ картеляхъ о размёнё и выкупё плённыхъ съ 1689 г. <sup>27</sup>).

На основаніи этихъ договоровъ больнымъ и раненымъ,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Сборникъ этихъ трактатовъ составленъ докторомъ E. Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig 1873. Всёхъ трактатовъ у Gurlt'a 291. Въ его сборникъ вошли и трактаты, указанные прежними изследователями. Съ последующимъ изложеніемъ содержанія этихъ договоровъ ср. Gurlt, Zur Geschichte, S. 7—10, 34—37. 100—101, 112—113; Lueder, La conv. de G., р. 15—26; мес сеч., женев. конвенц., стр. 14—22; Roezkowski, O konw. gen., str. 126—130, 153—155, и 211—214, 257, 274—275.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Капитуляція между городомъ Тournai и Александромъ Фариезе, принцемъ Пармскимъ, 30 ноября 1581 г. Всѣ договоры, на которые въ послѣдующемъ наложеніи будуть сдѣланы ссылки, помѣщены въ сборникъ Gurit'a.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Waffenstillstand bei der Belagerung von Casale abgeschlossen am 15 sept. 1630.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Traité entre la France et l'Espagne pour l'Echange et Rançon des Prisonniers de Guerre, 20 oct. 1689.

которые по состоянію своего здоровья не могуть послѣдовать за удаляющимся изъ взятой крѣпости гарнизономъ или уѣхать вмѣстѣ съ отпущенными за выкупъ или вслѣдствіе размѣна плѣнными, дозволяется въ теченіе опредѣленнаго срока 28) или вообще для излѣченія оставаться у непріятеля въ занятыхъ ими госпиталяхъ или частныхъ квертирахъ.

Обыкновенно постановляется, что такимъ больнымъ п раненымъ должно отпускать необходимые жизненные припасы п лъкарства и вообще оказывать надлежащій уходъ <sup>29</sup>). Вызванныя издержки обыкновенно возмъщаются тъмъ государствомъ, къ которому больные и раненые принадлежатъ <sup>30</sup>). Съ этою цълью стороны соглашаются взаимно посылать въ извъстные сроки списки тъхъ, кто находится еще на излъченіи, и тъхъ, кто умеръ. При больныхъ и раненыхъ дозволяется оставаться не только санитарному персоналу, чиновникамъ и офицерамъ для надзора, но также рыцарямъ какого нибудь духовнаго ордена, капуцинамъ, роднымъ и прислугъ <sup>31</sup>). Иногда воюющіе по взаимъ

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Капитуляція Mainz'a 7/17 дек. 1635 г.; соглашеніе относительно гор. Demmin'a 30 сент. 1676 г. Капитуляція Антверпена 6 іюня 1706 г.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Капитуляцін: Турина 17 сент. 1640 г.; Лилля 27 авг. 1667 г.; Grave 27 окт. 1674; Waichselmünde 23 іюня 1734 г.; Minden'a 1758 г.; Касселя 19 авг. 1759 г.; Швейдница 9 окт. 1762 г.; замка св. Филиппа на остров'в Минорв'в 28 іюня 1756 'г.; капитуляція, заключенная 19 окт. 1781 г. въ Іорк'в въ Вяргиніи; капитуляція Mannheim'a 21 ноября 1795 г.; капитуляція Kosel'я (18 іюня) и Glatz'a 25 іюня 1807 г.; капитуляція San Sebastian'a 8 сент. 1813 г.; капитуляція Stettin'a 21 ноября 1813 г. Особенно полныя постановленія объ уход'в за больными и ранеными, остающимися въ непріятельской стран'в, находимъ въ заключенной въ Париж'в военной конвенціи 28 Мая 1814 г. Капитуляція испанской армін при Мараканбо 3 авг. 1823 г. и др.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Картель между Франціей н Испаніей 1689 г.; картель между королемъ французскимъ и герцогомъ савойскимъ 19 окт. 1690 г.; картель между импер. Леопольдомъ и Людовикомъ XIV, 2 мая 1692 г.; картель между импер. римскимъ и королемъ французскимъ 1702 г.; картель между Пруссіей и Венгріей 9 іюля 1741 г.; договоръ между Франціей, Англіей и Австріей 18 іюля 1743 г.; картель между Россіей и Пруссіей 4/15 августа 1759 г.; капитуляція Намюра 1 сент. 1695 г. Капитуляція Пондишери 17 окт. 1778 г.; конвенція объ эвакуаціи Египта 27 іюня 1801 г. и др.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Капитуляція Breda 2 іюня 1625 г.; капитуляція Keiserwerth'a 15 іюня 1702 г.; капитуляція Venloo 23 сент. 1702 г.; капитуляція Rheinberg'a 7 февраля 1703 г.; капитуляція Bonn'a 15 мая 1703 г.; капитуляція Ulm'a

ному согласію предоставляли другъ другу право присылать докторовъ для лучшаго ухода за своими больными и ранеными <sup>32</sup>). Офицерамъ дозволялось лъчиться въ госпиталяхъ или за плату на частныхъ квартирахъ; въ случаъ спора между хозяевами и офицерами мъстная гражданская или военная власть должна ихъ примирять <sup>33</sup>). Послъ выздоровленія офицеръ не могъ быть задержанъ за долги или подъ какимъ нибудь другимъ предлогомъ, върителю же его должны быть даны достаточныя гарантіи <sup>34</sup>). Словомъ оставшимся больнымъ и раненымъ оказывалось полное покровительство и обезпечивалась совершенная безопасность, иногда даже посредствомъ заложниковъ <sup>35</sup>).

Что же касается тъхъ больныхъ и раненыхъ, которые будуть въ состояніи выдержать перевадь въ отечество, то важнъйшее и часто повторяющееся постановление о нихъ международныхъ договоровъ состоитъ въ томъ, что должно дать имъ фургоны или суда, необходимые для перевозки, и, снабдивъ събстными припасами, перевязочными средствами и т. п., въ сопровожденіи медиковъ и больничныхъ служителей, подъ надежнымъ карауломъ, доставить ихъ въ отечество или на аванпосты ихъ армій. Во время перетада солдаты должны быть обезпечены относительно фуража и квартиръ для отдыха въ городахъ и деревняхъ чрезъ каждые три часа пути <sup>36</sup>). Иногда встрвчаются болъе мелочныя опредъденія, напр., что въ холодное и ненастное время года будутъ отпускаемы каждому изъ возвращающихся обратно два одъяла, что будутъ даны лошади для перевозки носилокъ, что позволяется уносить свои матрацы, простыни, соломенные тюфяки, одбяла, сверхъ того медикаменты, жизнен-

<sup>10/11</sup> сент. 1704 г; капитуляція Агсо въ Тироли 17 авг. 1703 г; капитуляція Lille'я 23 окт. 1708 г.; картель между австр. и франц. войсками 18 Іюля 1743 г. и др.

<sup>32)</sup> Картель между Россіей и Пруссіей, 4/15 авг. 1759 г.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Картель между императоромъ Леопольдомъ и Людовикомъ XIV, 2 мая 1692 г.; картель между римскимъ императоромъ и французскимъ королемъ 1702 г.; картель между Франціей и Австріей 23 апр. 1742 г.

<sup>34)</sup> Капитуляція города Lille'я 23 окт. 1708 г.

<sup>35)</sup> Капитуляція Kaiserwerth'a 15 іюня 1702 г.; капитуляція Ulm'a 10/11 сент. 1704 г. и др.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Капитуляція Ulm'a <sup>10</sup>/<sub>11</sub> сент. 1704.

ные припасы, водку, вино, корпію, разныя перевязочныя средства  $^{37}$ ) и т. п.

Следуетъ при этомъ заметить, что обыкновенно конвенціи обезпечиваютъ возврать на родину всемъ больнымъ и раненымъ безъ всявихъ ограниченій и различій 38). Да это и понятно: на основаніи капитуляцій и конвенцій объ эвакуаціи больные и раненые раздвляли судьбу гарнизона, къ которому принадлежали, а картели о размънъ плънныхъ включаютъ больныхъ и раненыхъ въ число размениваемыхъ. Только весьма не многіе изъ этихъ договоровъ проводятъ различіе между больными и ранеными способными къ военной службъ и неспособными 39) Послъдніе въ нихъ сами не признаются плінными и не идуть въ счеть при разывнъ таковыхъ. Есть, наконецъ, и такіе договоры, въ которыхъ больные и раненые вообще не считаются военнопленными 40). Такъ опредъляется участь больныхъ и раненыхъ въ договорахъ, предшествовавшихъ женевской конвенціи. Но на этомъ они не останавливаются. Вънихъ мы находимъ постановленія, касающіяся также твхъ лицъ, учрежденій и вещей, которыя необходимы для ухода за больными и ранеными. Что-же дають всв эти постановленія?

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Капитуляція Venloo 23 сент. 1702 г.; капитуляція кръпости Rottenberg 19 сент. 1703 г.; капитуляція Филипсбурга 9 сент. 1676 г.; капитуляція Ландау 24 ноября 1704 г.;

<sup>\*\*)</sup> Капитуляція Heydelberg'a 19 сент. 1622 г.; капитуляція Липпе 24 окт. 1623 г.; капитуляція Benfeld'a 28 окт. 1632 г.; капитуляція Grave 27 окт. 1674 г.; капитуляція Mainz'a 9 сент. 1689 г.; капитуляція Ruremonde 7 окт. 1702 г; капитуляція Висмара 19 апр. 1716 г.; капитуляція Сарца 24 ноября 1734 г.; капитуляція города Namur'a 19 сент. 1746 г.; капитуляція Гарбурга 29 дек. 1757 г.; капитуляція, заключенная между франц. и англ. войсками на остр. Гваделуп'в 1 мая 1759 г.; капитуляція Valenciennes 27 іюля 1793 г.; капитуляція Мальты 5 сент. 1800 г.; капитуляція Эрфурта 15 окт. 1806 г.; капитуляція Вауlen 22 іюля 1808 г.; капитуляція Vliessingen 15 авг. 1809 г.; конвенція между испанскимъ генераломъ Могіllo и республиканскимъ Bolivar'омъ 26 нояб. 1820 г.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Капитуляція Швейдница 9 окт 1762 г.; картель между Франціей и Англіей 13 сент. 1798 г.

<sup>40)</sup> Капитуляція Torgau 26 дек. 1813 г.; перемиріє, заключенное между французскимъ и австрійскимъ генералами при Treviso 16 янв. 1801 г.; конвенція, заключенная между испанскимъ генераломъ Morillo и республикимъ Bolivar'юмъ 26 ноября 1820 г.

Что касается санитарнаго персонада, то, на основания картелей о разывив и выкупв плвиныхъ, въ течение всей первой половины XVII в. онъ, попадая въ руки непріятеля, считается плвинымъ и получаетъ свободу за вынупъ 41). Только въ капитуляціяхъ какъ XVII, тавъ и последующихъ вековъ, находимъ постановленіе, разръщавшее лицамъ духовнымъ и санитарному персоналу свободно уйти вивств съ гарнизономъ сдавшейся врвпости, унося съ собою свое имущество 42). Въ первый разъ хирурги, доктора, фельдшера, аптекари и т. п. получили при разивив плвиныхъ свободу безъ выкупа по картели 1673 г. 48). Съ такъ поръ это сдълалось общимъ правиломъ, почти неподвергавшимся исключенію 44) въ теченіе того времени, когда заключались картели 45). Нъсколько раньше, чъмъ санитарный персоналъ, стали получать свободу безъ выкупа состоящія при арміи духовныя лица, именно съ 1641 г. 46). Произошло это быть можеть вследствие уваженія къ сану лицъ духовныхъ, а также вследствіе того, что эти лица, оказывая дуковную помощь, ничуть не затрогиваютъ интересовъ воюющаго, тогда какъ санитарный персоналъ содействуя издеченю больных и раненых солдать и возстановленію ихъ годности къ боевой службъ, тъмъ самымъ помогаетъ усиленію непріятеля.

Какъ бы тамъ ни было со второй половины XVII в., на основани спеціальныхъ соглашеній, какъ состоящія при арміи лица духовныя, такъ и санитарный персоналъ не считаются военнопленными 47). Они могутъ или свободно и безпрепятственно

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Картель между испанцами и голландцами 14 мая 1602 г.; картель между датскими и имперскими войсками 25 янв. 1626 г.; картель между Швеціей и Баваріей 27 іюля 1646 г. и др.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Artikel wegen Uebergabe des Forts St. Andries gesch. 6 Mai 1600; капитуляція Freiburg'a, 28 іюля 1644; капитуляція Маіпz, 9 сент. 1689; капитуляція Ruremonde, 7 Окт. 1702 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Картель между Людовикомъ XIV и генер. штат. соединенныхъ провинцій 26 мая 1673 г.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Картель между шведскими и бранденбургскими войсками 28 апр. 1678 г.

<sup>48)</sup> См. Gurit, наченая съ Ж 19.

<sup>\*6)</sup> Картель между имперско-баварской и французской арміей 1641; картель между имперскими и шведскими войсками 1642.

<sup>&#</sup>x27;') Картель между Франціей и Испаніей 1691; картель между Франціей, Австріей и Англіей 18 іюля 1743; капитуляція Breslau 20 дек. 1757; картель между Франціей и Великобританіей 12 марта 1780 г. и др.

возвращаться въ свою страну, при чемъ нѣкоторыя конвенціп вмѣняютъ въ обязанность возможно скорую ихъ отсылку («seront renvoyés le plutôt possible», «so bald als nur möglich zurück gesandt werden» и т. п.)  $^{48}$ ), или остаться у непріятеля для ухода за своими бъльными соотечественниками, которые не могутъ быть отосланы на родину  $^{49}$ ).

Въ последнемъ случав санитарному персоналу гарантируется полная безопасность. Ему доставляется все необходимое для ухода за больными и ранеными, а капитуляція Штетина отъ 21 ноября 1813 г. даже обезпечиваетъ за нимъ полученіе и во время пребыванія у непріятеля того содержанія, какое онъ получалъ 50). По минованіи надобности въ ихъ услугахъ, лица санитарнаго персонала должны быть отосланы въ отечество.

Мъстнымъ жителямъ, принимающимъ участіе въ уходъ за ранеными, очень изръдка конвенціи объщаютъ освобожденіе отъ постоя <sup>51</sup>).

Наконецъ, въ разсматриваемыхъ конвенціяхъ не забывали и о санитарныхъ учрежденіяхъ и санитарномъ матеріалъ. О нихъ постановлялось слъдующее.

Послѣ занятія накого-нибудь мѣста побѣдившими войсками, находящіеся въ немъ госпитали должны были оставаться въ прежнемъ положеніи, со всѣми ихъ правами и привеллегіями <sup>52</sup>). Возлѣ нихъ для охраны ставили нараулъ <sup>53</sup>). Караулъ, оставленный при больныхъ и раненыхъ, могъ возвратиться вмѣстѣ съ ними. Весь санитарный матеріалъ, который находился въ госпитальныхъ магазинахъ, не долженъ былъ подвергаться конфискаціи и долженъ былъ служить для удовлетворенія нуждъ госпи-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Картель между Франціей, Австріей и Англіей 18 іюля 1743; картель между Франціей и Пруссіей 7 сент. 1759 г. и др.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Вапитуляція Штральзунда, 23 дек. 1715 г.; капитуляція Висмара, 19 апр. 1716 г.; капитуляція Едет'а, 7 сент. 1743 г.; капитуляція Harburg'a, 29 дек. 1757 г.; капитуляція Мальты, 5 сент. 1800 г.; капитуляція Glatz'a, 25 іюня 1807 г.; капитуляція Гаэты 15 февр. 1861 г.

<sup>66)</sup> Ср. также парижскую военную конв. 28 мая 1814 г., ст. 5.

<sup>51)</sup> Капитуляція Ulm'a 10/11 сент. 1704 г.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Капитуляція Antwerpen'a, 6 іюня 1706 г.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Капитуляція Мюнстера, 25 іюля 1759 г.; капитуляція Cassel'я, 19 авг. 1759 г.; картель между Пруссіей и Франціей, 7 сент. 1759 г.; картель между Франціей, Англіей и Австріей, 18 іюля 1743 г.

таля <sup>54</sup>). Во всякомъ случав оккупантъ долженъ былъ заботиться объ оставшихся въ его власти непріятельскихъ больныхъ п раненыхъ <sup>55</sup>) и снабжать госпиталь всвиъ для него необходимымъ <sup>56</sup>). Изръдка постановлялось, что предметы санитарной движимости будутъ отданы или магистрату города, въ которомъ находится госпиталь, или поставщикамъ (Entrepreneurs), какъ ихъ собственность <sup>57</sup>).

Этимъ исчерпывается интересующее насъ содержаніе постановленій международныхъ договоровъ последнихъ трехъ въковъ.

Обзоръ длиннаго ряда трактатовъ даетъ основаніе заключить, что государства дъйствительно обнаруживаютъ заботу, объ улучшеніи участи больныхъ и раненыхъ воиновъ не только съ санитарной, но и съ юридической стороны, начиная съ конца XVI в. (1581 г.). Съ цълью обезпеченія международной охраны больныхъ и раненыхъ, а также санитарнаго персонала, учрежденій и вещей, необходимыхъ для ухода за ними, они вводитъ соотвътственныя постановленія въ международныя конвенціи. Договоры такого рода практиковались между различными государствами Европы и другихъ частей свъта 58). Они заключались обыкновенно на данный случай или вообще на короткій срокъ (на время данной войны, на 6 лътъ и т. д.) и связывали только двухъ, трехъ контрагентовъ, подписавшихъ ихъ. Постановленія о больныхъ и раненыхъ обыкновенно втискивались въ договоры, касавшіеся другихъ какихъ-нибудь вопросовъ права войны (размѣнъ

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Капитуляція Cassel'я, 19 авг. 1759 г.

<sup>36)</sup> Капитуляція Ulm'a, 10/11 сент. 1704 г.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Капитуляція Kosel'я и Glatz'a, 18 и 25 іюня 1807 г.; капитуляція Ruremonde, 7 окт. 1702 г.; капитуляція Minden'a, 14 марта 1758 г.; конвенція между Франціей и Пруссіей о контрибуціи и эвакуаціи, 5 нояб. 1808 г.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Капитуляція Lille'я, 9 дек. 1708 г.; капитуляція Tournai, 29 іюля 1709 г.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Въ 291 договоръ, приведенномъ у Gurlt'а, разныя государства принимали слъдующее участіе: Франція— 187 разъ, Германская имперія и Австрія— 102, Бранденбургъ и Пруссія— 80, Испанія— 49, Англія— 46, Голландія— 37, Швеція— 23, Баварія и Пфальцъ— 11, Данія— 9, Съв.-Америка— 9, Россія— 8, Турція— 4, Малыя нъмецкія госуд.— 10, Италіанскія госуд.— 4, Мексика, Перу, Колумбія и Аргент. республика— 6. См. Gurlt, Zur Geschichte, S. 118.

плънныхъ, капитуляція, перемиріе или миръ). Иногда эти постановленія (напр., въ договорахъ начала и половины XVIII в.), распространявшіяся на основаніи нъкоторыхъ договоровъ и на морскія войны <sup>59</sup>), отличались замъчательною полнотою содержанія и большою практичностью, такъ что можно пожальть, что при составленіи женевской конвенціи они не были извъстны. Такимъ образомъ идея, составляющая основаніе женевской конвенціи, въ договорахъ прошлыхъ въновъ, выразилась съ достаточной полнотой (новыми являются въ женерской конвенціи только постановленіе объ отличительномъ знакъ и нъкоторыя др.), но ни одинъ изъ договоровъ прежиято врешени не занимался спеціально участью больныхъ и раненыхъ и не имълъ такого общаго значенія, какъ женевская конвенція, которая является общей нормой юридическихъ отношеній, обязательной для многихъ государствъ и при томъ на неопредъленное время <sup>60</sup>).

Но международные договоры не единственный матеріадъ, на основаніи котораго можно судить объ историческомъ развитіи основной идеи женевской конвенціи. Правда, матеріадъ этотъ намболье значительный и, вслъдствіе того, что данъ самой практикой международныхъ сношеній, наиболье цвиный.

Если обратимся въ законамъ и регламентамъ отдъльныхъ странъ, то прійдется сознаться, что ихъ содержаніе въ интересующемъ насъ отношеніи даже въ новъйшее время отличается крайней бъдностью <sup>61</sup>). Особенко это справедливо въ отношеніи

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Картель между Франціей и Англіей, 12 марта 1780 г; картель между Англіей и С. Штатами, 12 мая 1813 г.

<sup>\*\*</sup> E. Gurit, Zur Geschichte, S. 419—120; Lueder, La conv. de G., p. 26—27; L. Olivi, Cenni storici e critici sulla conv. di Ginevra, p. 12—14; Мес соч., женевская конвенція, стр. 22—23; Reczkewski, str. 47—48.

<sup>\*1)</sup> Въ промионъ столетіи довольно любопытныя постаповленія находинь въ Воннских артикулакъ Петра В. 1716 г. (П. С. З., № 3006), Арт. 104. «Когда городъ вли крепость итурмонь взяты будуть, тогда никто да не дерзаеть хотя вышняго или нижняго чина, церкви, школы или иные духовные дошы, аппитами безъ пезволенія и аказу грабить, или разбивать, разві что таринзонь или граждане въ ономъ сдачею медлить, и веливой вредъ чинить будуть. Кто противь сего преступить, оный накажется яко разбойникъ, а именю: лишенъ будеть живота». Арт. 105. «Такожде вибеть женской поль, младенцы, свящемими и старые люди пощажены быть, и отнюдь не убиты, ниме обижены (развіз что инако отъ Фельдмаршала прикавано будеть) подъ смертною казнію. Толи. Ибо оные или невовможности

военно-уголовных в уставовъ, которые обыкновенно ограничиваются строгимъ запрещеніемъ обкрадывать или грабить раненыхъ и больныхъ и вообще дурно обходиться съ ними <sup>62</sup>).

Насколько подробнае американская полевая инструкція 1863 г., составленная профессоромъ Либеромъ для войскъ Саверныхъ Штатовъ въ война ихъ съ южными 68). На основаніи этой инструкція раненые, попавніе въ руки непріятеля на пола битва или въ госпиталь, считаются военно-планными и испытывають всё посладствія военнаго плана., напр., обманъ ихъ долженъ производиться на тахъ же основаніяхъ, какъ и другихъ планныхъ. Имъ сладуетъ оказывать врачебную помощь, соотватствующую медицинскимъ средствамъ войска 64).

«Непріятельскіе войсковые священники, военные медики, аптекари, госпитальные служители и сидълки, въ случав захвата ихъ американскою армією, не считаются военно-плънными, если только командующій не имветъ основанія къ ихъ задержанію. Въ послъднемъ случав, или если имъ разръшено остаться съ ихъ плънными товарищами, по собственному ихъ желанію, съ ними обращаются, какъ съ военно-плънными, и ихъ можно размънять, если командующій найдеть это удобнымъ з 65). Относительно же госпиталей съ ихъ движимостью постановлено слъдующее.

«Принято обозначать посредствомъ одаговъ извъстнаго цвъта (обыкновенно желтаго) госпитали въ бомбардируемыхъ иъстахъ, дабы нападающій непріятель избъгалъ обстръливанія ихъ. Тоже дълается и во время битвъ, если госпитали находятся на полъ сраженія». «Честные воюющіе часто сами требуютъ,

своей или чина своего ради никакого ружья не интесть при себт: и тако чрезъ сіе чести получить неможно, оныхъ убить, которые оборонятися не могутъ». Арт. 115. «Никто да не дерзаетъ пленныхъ, которымъ уже пощада объщана и дана, убити, ниже безъ въдома Генерала и позволенія освобождать подъ потеряніемъ чести и живота».

<sup>\*\*)</sup> Militarstrafgesetzbuch für das Königreich Sachsen vom II August 1855, §§ 150, 151, 187; Code de justice militaire pour l'armée de terre 1857, 8-e ed. 1881, art. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Инструкція эта пом'вщена въ приложеніямъ къ соч.: Гефтера, Европейское междун. право, пер. Бар. К. Ф. Таубе, Спб. 1880.

<sup>44) §§ 49, 79, 105.</sup> 

<sup>45) § 53.</sup> 

чтобы госпитали, находящіеся въ предълахъ занятой непріятелями мъстности, были обозначены, чтобы щадить ихъ. Честная воюющая сторона сама обязываетъ себя руководствоваться охранительными флагами и сигналами, насколько это возможно по обстоятельствамъ и по необходимымъ требованіямъ сраженія». Имущества, принадлежащія больницамъ, не должны быть присваиваемы побъдоносной арміей, «но они могутъ быть облагаемы налогами и ими можно пользоваться, если этого требуетъ общественная необходимость» <sup>66</sup>). Ясно, что постановленія эти далеко небезупречны, какъ со стороны редакціи, такъ и со стороны содержанія. Въ послъднемъ отношеніи они значительно уступаютъ болъе гуманнымъ постановленіямъ конвенцій прошлаго въка <sup>67</sup>).

Таково содержаніе международныхъ договоровъ и законовъ отдъльныхъ странъ относительно юридическаго положенія больныхъ и раненыхъ воиновь во время койны.

Остается, наконецъ, указать на то, какъ къ этому вопросу относились въ новое время разные писатели.

в) Отношеніе писателей новаю времени къ вопросу объ участи больных ви раненых воиновъ.

Писатели по международному праву ограничиваются самыми сухими замъчаніями относительно положенія раненыхъ, больныхъ и санитарнаго персонала.

У Гуго Гроція ніть и помину о раненыхь, котя можно было бы ожидать, что онъ обратить и на нихъ вниманіе, судя по тому, что онъ говорить о пощадів женщинь, дітей, стариковь, лицъ духовныхъ, земледівльцевь, торговцевь, и вообщев сіхъ тіхъ, кто не принимаеть участія въ военныхъ операціяхъ и даже плінныхъ 68). Такое молчаніе Г. Гроція о раненыхъ тімъ боліве бросается въ глаза, что международные договоры его времени начинають уже касаться ихъ судьбы.

Ваттель также настапваетъ на томъ, что воюющій не дол-

<sup>&</sup>quot;) §§ 115. 116, 34.

<sup>07)</sup> Ollvi, Cenni storici e critici, p. 17 etc. Мое соч., Жен. конв., стр. 25: Roszkowski, str. 61.

<sup>66)</sup> H. Grotius, Le droit de la guere et de la paix, L. III, ch.XI.

женъ дурно обращаться со всеми теми непріятелями, которые неоказывають никакого сопротивленія, и къ числу таковыхъ относитъ между прочимъ больных и лица духовных («ministres publics de la religion») <sup>69</sup>).

Дальнъйшій шагъ дълаетъ Г. Ф. Мартенсъ 70). Къ числу лицъ, которыхъ «естественный законъ» (la loi naturelle) запрещаетъ ранить или убивать и которыхъ должно щадить, онъ прямо относить всёхъ тёхъ, кто следуеть за арміей, не участвуя однако въ военныхъ действіяхъ, какъ войсковые священники, врачи, хирурги, маркитанты и др. Всв эти лица даже несчитаются пленниками. Кроме того, жизнь должна быть пощажена раненому непріятельскому солдату. Исключеніе изъ этого правила допускается лишь тогда, когда крайніе случаи военной необходимости (la raison de guerre) мъщаютъ его соблюсти, когда необходимо прибъгнуть къ репрессаліямъ, или, наконецъ, когда побъжденный лично оказался виновнымъ въ какомъ нибудь преступленіп, напр., дезертирствъ или нарушеніп законовъ войны. «Противно законамъ войны, продолжаетъ далъе Мартенсъ, дозволить грабить раненыхъ, оставшихся на полъ битвы, и лишать мертвыхъ погребенія. Заботиться о раненыхъ и умершихъ долженъ тотъ, кто удерживаетъ за собой поле сраженія. Если последній вопросъ не решень, то иногда заключаются перемирія на одинъ или на два дня, въ теченіе которыхъ каждая изъ воюющихъ сторонъ можетъ подобрать своихъ».

Последующіе писатели XIX в. (Шмальцъ, Клюберъ, Шмельцингъ <sup>71</sup>), Саальфельдъ, Гефтеръ), въ общемъ повторяя мысли Мартенса о пощаде раненыхъ и санитарнаго персонала, который не долженъ подлежать плену, вводятъ некоторыя поправки. Такъ, во первыхъ, у Шмальца <sup>72</sup>) и Саальфельда <sup>73</sup>) находимъ мысль, что

<sup>\*\*)</sup> Vattel., Le droit des gens, par Pradier—Fadéré, Paris 1863, t. III, §§ 145—148.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) G. F. Martens, Précis du droit des gens moderne de d'Europe, par Ch. Vergé, Paris 1864, t. II, §§ 272, 276, 285.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) I. Schmelzing, Systematischer Grundriss des practischen eurapäischen Völker—Rechtes, Rudolstadt 1820, III Th., S. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Schmaiz, Das europäische Völker-Becht, Berlin 1817, S. 230, 232, 235, 249

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) F. Saalfeld, Handbuch des positiven Völkerrechts, Tübingen 1833, S. 206-207, 209, 211.

непріятельскимъ больным и раненымъ должна быть оказана такая же помощь, какъ и своимъ. Затъмъ Шиальцъ требуетъ, чтобы военные начальники энергично наказывали за убійство грабежъ раненыхъ и больныхъ, между тънъ какъ Саальфельдъ · всявдъ за Клюберомъ 74) считаетъ дозволеннымъ грабежъ непріятельскихъ павиныхъ, а савдовательно больныхъ и раненыхъ (!). Наконецъ, Геотеръ 75) утверждаетъ, что раненыхъ непріятеля не должно убивать, кром'в только того случая, когда доказано, что они сами виновны въ убійствъ раненыхъ противника. Раненые вонны, попавшіе въ руки непріятеля, разделяють судьбу другихъ пленныхъ. Попечение о нихъ должно быть предоставлено человъколюбію и великодушію побъдителя, который при существованін взаимности долженъ позаботиться о нихъ после того, какъ онъ обезпечитъ участь своихъ больныхъ и раненыхъ. Войсковые священники, врачи и др. также подлежать плвну, если только относительно нихъ не сдълано исключеній въ договорахъ или капитуляціяхъ. Заметимъ, что эти начала, формулированныя Геотеромъ въ первомъ изданіи его учебника (1844 г.), повторены безъ всявихъ изивненій и въ последующихъ изданіяхъ, выходившихъ уже после заключенія женевской конвенціи. Вотъ всё, что мы находимъ у писателей по международному праву относительно интересующаго насъ вопроса до заключенія женевской конвенціи. Надо сознаться, что въ данномъ случав практика значительно обогнада науку международнаго права.

Гораздо болве смвлы, широви и согрвты чувствомъ истиннаго человвколюбія мысли разныхъ филантроповъ, преимущественно военныхъ врачей, которые выступаютъ на защиту интересовъ больныхъ и раненыхъ воиновъ еще во второй половинъ прошлаго въка. Въ ряду этихъ лицъ должны быть отмъчены Iohn Pringle (1707—1782), Donald Monro (1731—1802), I. Schmucker

<sup>&</sup>quot;) I. L. Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, éd. par M. A. Ott, Paris 1861, §§ 244, 247. («Les troupes ennemies peuvent... les (т. е. непріятельских создать) faire prisonniers et les piller»), 264.

Saalfeld, Handbuch des pos. V. rechts, S. 211 ("erlaubt die Kriegsmanier, den Gefangenen im Augenblick der Gefangennehmung zu plündern, nur allein die nothdürftige Bekleidung muss ihm gelassen werden»).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) A. W. Heffter, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, Berlin 1844, § 125, I.

(1712—1786), C. Chamousset (род. 1717 г.), B. Peyrilhe (1735—1804), Percy (1754—1825), наконецъ, В. Faust, A. Wasserfuhr и К. Lehman <sup>76</sup>), писавшіе въ XIX в.

Въ сочиненияхъ названныхъ филантроповъ проходятъ съ небольшими различіями следующія мысли. Раненымъ и больнымъ не только должна быть оказываема помощь безъ различія ихъ національности, но они не должны даже считаться планными и по выздоровленіи должны быть отосланы въ очечество подъ надежной охраной. Госпитали должны считаться священными п неприкосновенными убъжницами, судьба и назначение которыхъ не должна измъняться отъ перемънъ счастья на войнъ. Госпиталь, попавъ въ руки непріятеля, долженъ сохранять прежній режимъ и содержаться на счеть своего правительства, а оквупанть за вознаграждение долженъ доставить ему все нужное. Наконецъ, санитарный персоналъ также долженъ быть признанъ неприкосновеннымъ (нейтральнымъ) и не долженъ подлежать взятію въ пленъ. Съ целью проведенія этихъ началь на практика должны быть заключаемы конвенцін при начала войны пли даже, по мивнію ивкоторыхъ, желательно было бы заключеніе общей международной конвенцій, которая примънялась бы вообще во встхъ будущихъ войнахъ. Конвенція эта, замъчаетъ Percy, должна быть опубликована въ войскахъ и должна быть прочитываема каждому отряду по два раза въ мёсяцъ, а за ея нарушеніе должны грозить наказанія.

Если сравнить эти взгляды съ тъмъ, что говорять о томъ же предметъ писатели по международному праву, то не трудно будетъ замътить очевидное преимущество первыхъ. Мысли, высказанныя военными врачами относительно обезпеченія больныхъ, раненыхъ, санитърнаго персонала и т. п., тъмъ болъе заслуживаютъ вниманія, что онъ исходятъ изъ устъ тъхъ, кто имълъ случай лично убъдиться въ необходимости ихъ осуществленія. Это голосъ самой практики. Въ нъкоторыхъ отноше-

<sup>76)</sup> E. Gurit, Neue Beiträge zur Geschichte der internationalen Krankenpflege im Kriege, Berlin 1879; G. Meyuler, Etude; — La neutralité des militairs blessés et du service de santé des armées, Paris 1867; Lueder, La conv. de Gèneve, и др. Ср. также рапортъ санитарной коминссіи съверныхъ штатовъ (1862 г.) во время американской войны — La charité internationale, р. 102; мое соч., Жен. конв., стр. 23.

ніяхъ pia desederia оплантроповъ не осуществились, какъ увпдимъ, даже въ женевской конвенціи.

Итакъ, бросивъ взглядъ на пройденный путь, можемъ заключить, что идея, составляющая красугольный камень женевской конвенціи, около трехъ стольтій до этой конвенціи жила къ правосознаніи народовъ европейской цивилизаціи, выражаясь въ сотняхъ международныхъ трактатовъ, отчасти въ законахъ и регламентахъ отдъльныхъ странъ, наконецъ, въ трудахъ различныхъ писателей.

Посмотримъ теперь, при какихъ условіяхъ родилась сама женевская конвенція.

## ГЛАВА ІІ.

## Исторія женевской конвенціи.

#### 1. Исторія заключенія женевской конвенціи.

Въ началь шестиресятыхъ годовъ въ трехъ мъстахъ сразу въ Неаполь, Парижь и Женевъ—раздались голоса, настоятельно указывавшіе на необходимость позаботиться объ улучшенія участи больныхъ и раненыхъ воиновъ. Причиной такого вниманія въ положенію раненыхъ и больныхъ было крайне бъдственное ихъ положеніе, вслъдствіе дурной санитарной организаціи армій, въ только что тогда минувшихъ двухъ кровопролитныхъ войнахъ—восточной—1853—1856 г. и италіанской—1859 г. Защитниками этихъ жертвъ войны явились докторъ Palasciano (1861 г.), Henri Arrault (1861 г.) и Henri Dunant (1862 г.) 77).

Особенное вліяніе и успъхъ имълъ трудъ Dunant'a—«Un souvenir de Solférino» 78).

Въ первой части своей книги Dunant, очевидецъ поля сраженія при Сольферино, живо рисуетъ ужасныя послъдствія битвы и страшныя муки больныхъ и раненыхъ, остававшихся безъ ухода. Художественность описанія этихъ мрачныхъ картинъ производитъ глубокое впечатлівніе на читателя.

Во второй части авторъ занимается рашеніемъ вопроса, какъ можно облегчить тяжелую участь больныхъ и раненыхъ. Онъ находитъ, что слъдовало бы восполнить недостатокъ офиціальнаго санитарнаго персонала образованіемъ въ разныхъ государствахъ съ этою цълью частныхъ обществъ, и предлагаетъ

<sup>77)</sup> О нихъ см. также Moynier, Etude, p. 50—56;—La Neutralité des militaires blessés, p. 28—35; Lueder, La conv. de Genève, p. 34—48.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Lueder, Krieg und Kriegsrecht im Allgemeinen, BB Holtzendorff's Handbuch, 1889, IV, S. 298; Olivi, Cenni storici e critici, p. 22 etc.

проектъ ихъ организаціи. Эта то основная мысль работы Dunant'a и дала толчекъ тому движенію, которое привело къ заключенію женевской конвенціи, хотя послёдняя и служитъ дёлу обезпеченія участи больныхъ и раненыхъ при помощи совершенно другихъ средствъ, чёмъ какія главнымъ образомъ имѣлъ въ виду Dunant. Дёло въ слёдующемъ.

Книга Dunant'а произвела сильное впечатлъніе на общественное митніе. Вопросъ объ улучшеній участи раненыхъ и больныхъ сталъ вопросомъ дня. Онъ заинтересовалъ разныя общества и прессу. Знаменитый филантропъ G. Moynier, предсъдатель женевскаго комитета общественной пользы (Société d'utilité publique), прочелъ въ засъданій этого общества докладъ объ образованій постоянныхъ обществъ для подачи помощи раненымъ. Комитетъ назначилъ для разсмотрънія этого вопроса особую коммиссію изъ 5 членовъ (Dufour, Dunant, Maunoir, Moynier и Арріа). Послъдния пришла къ заключенію, что, въ виду большихъ трудностей дъла, необходимо созвать международную конференцію для обсужденія выработанной ею программы 79).

Комптеть общественной пользы приняль въ этомъ весьма дъятельное участіе: онъ взяль на себя трудь войти въ сношеніе съ различными кабинетами. Въ то же самое время Dunant старался склонить на свою сторону общественное мизніе. Онъ постиль разныя столицы Европы, различныя общества и иногихъ высокопоставленныхъ лицъ и успълъ возбудить интересъ къ дћау, о которомъ хлопоталъ 80). Наконецъ, въ пользу проекта Dunant'a дъйствовала также и пресса. Эти совивстныя усилія увънчались полнымъ успъхомъ и 26 окт. 1863 г. состоялась въ Женевъ конференція паъ представителей 16 государствъ (Швейцарін, Францін, Россін, Пруссін, Италін, Англін, Ганновера, Саксоніи, Австріи, Бадена, Баваріи, Испаніи, Гессена, Голландіи, Швецін и Норвін, Виртемберга). Конференція установила основные принципы организаніи въ разныхъ государствахъ частныхъ обществъ попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ и приняла отличительный знакъ добровольныхъ санитаровъ всёхъ

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Moynier et Appia, La guerre et la charité, p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Lueder, Conv. de Genève, p. 53 -55; Moynler, La croix rouge, son passé et son avenir, p. 18-19.

странъ бълую повизку съ праснымъ престомъ. Кромъ того рядомъ съ этими постановленіями по главному вопросу, она въ заключение высказала следующия три «пожелания», именно: а) чтобы правительства оказали свое высокое покровительство комитетамъ, которые будуть организоваться, и облегчили, насколько это возможно, выподнение ихъ назначения; б) чтобы во время войны воюющими державами была объявлена нейтралязація амбулансовъ и госпиталей и чтобъ она въ самомъ полномъ объемъ распространялась на офиціальный санитарный персональ, на добровольныхъ санитаровъ, на жителей страны, которые будутъ оказывать помощь раненымъ, и на самихъ раненыхъ, наконецъ, в) чтобы былъ принятъ одинъ общій отличительный знакъ для санитарнаго персонала всъхъ армій, или по прайней мъръ для лицъ одной и той же армін, принадлежащихъ къ этого рода службъ и чтобъ былъ также принятъ во всехъ странахъ однообразный знавъ для амбудансовъ и госпиталей > 81). Последнія три «пожеланія» и были темъ зерномъ, изъ котораго выросла женевская конвенція.

Однако ни постановленія, ни «пожеланія» женевской конференціи 1863 г. не получили обязательной силы для государствъ, такъ какъ лица, принимавшія въ ней участіе, не имъли надлежащихъ полномочій для подписанія международной конвенціи. Предстояло поэтому преслъдовать двъ цъли: съ одной стороны, привести въ исполненіе постановленія конференціи относительно образованія частныхъ обществъ попеченія о раненыхъ, съ другой—достигнуть у правительствъ признанія за «пожеланіями» силы обязательной международной правовой нормы. Достиженіе объихъ этихъ цълей было поручено женевской коммиссіи, преобразованной въ концъ собранія 1863 г. въ международный жепевскій комитетъ, существующій по нынъ и дъйствующій въ качествъ международнаго органа обществъ краснаго креста <sup>82</sup>).

Комитетъ съ большимъ успъхомъ исполнилъ воздоженным на него порученія. Скоро послъ женевской конференціп 1863 г.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Moynier, La Neutralité, p. 97—101; — Etude, p. 98—101; — La croix rouge, p. 263—5; Moynier et Appia, La Guerre et la Charité, p. 120—122; La charité intern., p. 146—149; Lueder, La conv. de Genève, p. 70—73; Мое соч., Женевская конвенція, стр. 32 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Moynier, La Neutralité, p. 44; – Etude, p. 60; — Ce que c'est que la Croix—rouge 1874; Lueder, La conv. de Genève, p. 73.

Европа покрывается общирною сътью обществъ попеченія о раненыхъ <sup>83</sup>), которыя были организованы на основанія принциповъ, высказанныхъ на этой конференціи, а «пожеланія» послъдней претворяются въ международный договоръ.

Для достиженія последней цели необходимо было созвать дипломатическую конференцію, на которую уполномоченные былп бы посланы съ правомъ заключить обязательную для державъ международную конвенцію. Женевскій комитеть съумвль заручиться согласіемъ на это разныхъ правительствъ 84). Но сдъдать дальнъйшій шагъ и обратиться къ нимъ съ офиціальнымъ приглашениет на конференцію, онъ, какъ частное общество, не могъ. Для успъха дъла нужно было вившательство правительства какого нибудь государства. Естественнъе, конечно, всего было обратиться въ Швейцарскому Союзному Совъту тъмъ болъе, что Швейцарія—держава нейтральная. Союзный совътъ не замедлидъ разослать 6 іюня 1864 г. циркулярныя приглашенія ко всвиъ европейскимъ государствамъ и къ изкоторымъ американскимъ 85)—прислать на конференцію въ Женевъ 8 августа 1864 г. делегатовъ для ръшенія вопроса о международной охранъ раненыхъ п больныхъ воиновъ, санитарнаго персонала п санитарныхъ учрежденій съ ихъ вещами. Приглашеніе это было принято и конференція состоядась изъ делегатовъ отъ 16 державъ 86). Матеріаломъ для дебатовъ на конференціи послужилъ конвенціи, представленный женевскимъ томъ 87). Результатомъ двятельности конференціи явилась женевская конвенція 10 (22) августа 1864 г., подписанная въ началь только уполномоченными отъ 12 державъ 88).

 <sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Mémorial des vingt-cinq premières années de la croix-rouge 1863
 —1888, publié par le Comité international à Genève.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Moysler, La Neutralité, p. 44; — Etude, p. 60; Lueder, La conv. de Genève, p. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Moynier, Etude, p. 61; — La Neutralité, p. 45; — La croix-rouge, p. 62—63; Lueder, La conv. de Genève, p. 87.

<sup>66)</sup> О личномъ составъ см. Protocoles des conférences intern. tenues à Genève, au mois d'août 1864, G. F. Martens, N. R. G., t. XX, p. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Moynier, Etude, p. 102 — 104; Lueder, La conv. de Genève p. 93—94.

<sup>••)</sup> Подробности дебатовъ см. G. F. Martens, N. R. G., t. XX, р. 375—399. Французскій тексть женевской конвенціи см. въ приложеніяхъ № 1, и русскій его переводъ пом'ященъ въ Ш гл. при разборъ отдільныхъ постановленій этой конвенціи.

# 2. Исторія женевской конвенцін съ момента ея заключенія до настоящаго времени.

Со дня заключенія женевской конвенціи 10/22 августа 1864 г. прошло четверть въка. Какой слъдъ оставилъ въ ея исторіи этотъ промежутокъ времени?

Должно признать, что минувшая четверть въка принесла цълый рядъ событій въ судьбъ женевской конвенціи полныхъ глубокаго интереса и значенія. Такъ, въ теченіе этого, сравнительно столь короткаго, періода времени женевская конвенція успъла склонить на свою сторону симпатіи многихъ державъ, овладъть вниманіемъ общества и выдержать нъсколько случаевъ практическаго примъненія во время войнъ.

Государства разныхъ частей свъта одно за другимъ становплись контрагентами этого международнаго акта и все шире и шире распространили такимъ образомъ силу его дъйствія. Постепенно женевскую конвенцію принили слъдующія державы:

| Франція.   |     |      |      |     |    | • | 22 сен. 1864 г.   |
|------------|-----|------|------|-----|----|---|-------------------|
| Швейцарі   | Я.  |      | •    |     |    |   | 1 окт. —          |
|            |     |      |      |     |    |   | 14 окт. —         |
| Голландія  |     |      |      |     |    |   | 29 нояб. —        |
| Италія .   |     |      |      |     |    |   | 4 дек. —          |
| Испанія.   |     |      |      |     |    |   | 5 — —             |
| Швеція и   | H   | орғ  | вегі | я.  |    |   | 13 — —            |
| Данія .    | •   |      |      |     |    |   | 15 — —            |
| Баденъ .   |     |      |      |     |    |   | 16 — —            |
| Греція .   |     |      |      |     | •  |   | 17 янв. 1865 г.   |
| Великобри  | rae | ція  |      | •   |    |   | 18 фев. —         |
| Мекленбур  | ГЪ  | -III | [ве  | рив | ıъ |   | 9 мар. —          |
| Пруссія.   |     |      |      |     |    |   | 22 іюня —         |
| Турція .   |     |      |      |     |    |   | 5 ію <b>л</b> я — |
| Виртембер  | ГЪ  |      | •    |     | •  |   | 2 іюн. 1866 г.    |
| Гессенъ .  |     | ٠.   |      |     |    |   | 22 — —            |
| Баварія .  |     |      |      | •   |    |   | 30 — —            |
| Австрія.   |     |      | •    |     |    |   | 21 іюля —         |
| Португалія | I   |      | •    |     | •  |   | 9 авг. —          |
| Савсонія   |     |      | •    | •   |    |   | 2 окт. —          |
| Poccis     |     |      |      |     |    |   | 22 мая 1867 г.    |
| Папская о  | бла | ст   | ь.   |     |    |   | 9 — 1868 г.       |
| Румынія    |     |      | •    |     |    |   | 30 нояб. 1874 г.  |
|            |     |      |      |     |    |   |                   |

| Персія                           |
|----------------------------------|
| Санъ-Сальнадоръ 30 — —           |
| Черногорія 29 нояб. 1875 г.      |
| Сербія 24 мар. 1876 г.           |
| Боливія 16 овт. 1879 г.          |
| Чили 15 нояб. —                  |
| Аргентинская респ 25 — . —       |
| Перу 22 апр. 1880 г.             |
| Соединенные Штаты 1 мар. 1882 г. |
| Болгарія 1 — 1884 г.             |
| Японія                           |
| Люксембургъ 5 окт. 1888 г.       |
| Конго 27 дек. 1888 г. 89).       |

Такимъ образомъ въ настоящее время женевская конвенція покрыта подписями не только европейскихъ государствъ, но также шести американскихъ, двухъ азіятскихъ и одного африканскаго. Замътимъ при этомъ, что многія державы приступили къ ней въ виду или даже во время войны. Такое быстрое принятіе женевской конвенціи разными государствами земнаго шара—лучшее доказательство того, насколько они сознаютъ ея пользу и значеніе. Но этимъ еще не исчерпывается интересъгосударствъ къ ней.

Дъйствительно, государства не остановились на одномътолько принятіи женевской конвенціи и не считали этимъ своей роли законченной. Замътивъ въ этомъ международномъ договоръ нъкоторые недостатки, они не разъ весьма осторожно старались ихъ исправить, но къ сожальнію безусившно. Я имъю въ виду прежде всего дъятельность военномедицинской конференціи, собравшейся въ силу королевскаго приказа въ Берлинъ въ 1867 г. съ цълью изыскать средства къ улучшенію военно-медицинской части. Конференція эта со-

<sup>\*\*)</sup> Относительно ратификаціи женевской конвенціи отдѣльными державами см. L. de Cazenove, I.a guerre et l'humanité au XIX siècle, p. 37—66; G. Moynier, Etude sur la conv. de Genève, p. 246 etc.; — L.a neutralité des militaires blessés, p. 61, 62; History of the red cross, 1883, p. 100—146. G. F. Martens, N. R. G., deux. série, t. I, p. 676—679, t. VIII, p. 237—239,—t. IX, p. 249,—t. XIV, p. 332, 333; Archives diplomatiques, 1889, № 2, p. 247; Bulletin international des sociétés de la croix-rouge, № 76, p. 173,—№ 78 p. 100.

ставила проектъ нъкоторыхъ измъненій въ женевской конвенцін 90). Далье были созваны двъ международныя дипломатическія конференція — женевская — 1868 г. и брюссельская — 1874 г. Результатомъ работъ первой, спеціально посвященной пересмотру женевской конвенцій, явился также проектъ дополнительныхъ статей, распространявшихъ силу этой конвенціи и на морскія войны 91). Но проектъ этотъ до сихъ поръ не ратификованъ державами и потому обязательнаго юридическаго значенія не имъетъ. Вторая, т. е. брюссельская конференція 1874 г. была созвана по почину покойнаго Государя Императора Александра II съ целью определить законы и обычаи сухопутной войны. Следовательно, эта конференція преследовала более широкія задачи, чъиъ пересмотръ женевской конвенціи. Послъдней она должна была заняться наряду съ другими вопросами права войны. Некоторыя государства позаботились представить на конференцію свои довольно удачно составленные проекты изміненій п дополненій къ женевской конвенціи. Это были Россія, Бельгія, Германія и Швейцарія 92). Женевская конвенція подверглась обсужденію на конференціп на ряду съ другими вопросами права войны. Было при этомъ высказано не мало ценныхъ замечаній со стороны весьма компетентныхъ лицъ. Но, боясь поколебать сплу женевской конвенціи, конференція сочла болье цълесообразнымъ оставить ее неприкосновенной и въ своихъ постановленіяхъ ссылаться на нее, гдв будетъ необходимо. Поэтому въ 35 ст. «проекта международной деклараціи о законахъ и обычаяхъ войны», составленного на брюссельской конференціи, постановлено: «Обязанности воюющихъ сторонъ въ отношеніи ухода за больными и ранеными воинами опредъляются женевскою конвенцією 22 авг. 1864 г., если только последняя не подвергнется измененіямъ». Рядомъ съ этимъ однако вакъ бы въ дополненіе къ постановленіямъ женевской конвенціп въ ст. 55 и 56 того же проекта идетъ ръчь о положени больныхъ и раненыхъ въ нейтральномъ государствъ. Такъ заботливо охраняли государства незыблемость

<sup>\*\*)</sup> Löffler, Das preussische Militär — Sanitätswesen und seine Reform, Berlin 1868.

<sup>&</sup>quot;) См. приложение № 2.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Впрочемъ, швейцарскаго проекта нѣтъ въ протоколахъ засѣданій брюссельской конференціи.

женевской конвенцій при всемъ желаній исправить ен недостатки. Проектъ брюссельской декларацій такъ же, какъ и дополнительныхъ статей 1868 г. и по настоящее время не имъетъ юридической силы, такъ какъ и онъ не ратификованъ державами <sup>93</sup>). Если къ сказанному уже прибавимъ, что государства, хоти правда не всъ въ равной мъръ, заботились и заботятся о распространеній знакомства съ женевской конвенціей въ особенности въ средъ войскъ (напр., Германія во время прусско-французской войны, Россія во время русско-турецкой 1877 г. и т. д.) и принимаютъ мъры къ ея исполненію, то этимъ, кажется, будетъ проведенъ послъній штрихъ, подчеркивающій то вниманіе, какое несомнънно оказываютъ державы этому международному договору.

Не менъе живой интересъ въ женевской конвенціи обнаружился и въ обществъ. Въ 1867 г. послъ перваго опыта примъненія женевской конвенціи во время войны между Пруссіей и Австріей съ особымъ жаромъ стали высказываться въ разныхъ мъстахъ мнънія о необходимости ея исправленія.

Разныя международныя конференціи и національныя общества, преимущественно конференціи обществъ подачи помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, наперерывъ стараются сдълать ее предметомъ своихъ занятій. Такъ, въ томъ же 1867 г. дармитадтское общество врачей, гессенское общество попеченія о раненыхъ, вюрцбургскій съёздъ, состоявшій изъ делегатовъ отъ такихъ же нѣмецкихъ обществъ, наконецъ, парижская международная конференція обществъ попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ всёхъ странъ — всё они съ большимъ стараніемъ предались дѣлу всесторонняго обсужденія женевской конвенціи и выработали весьма цѣнные проекты желательныхъ поправокъ и дополненій къ ней 94).

<sup>&</sup>quot;) Протоколы засѣданій жевевской конференціи 1868 г. см. G. F. Martens, Nouveau recueil général, t. XX, p. 400; протоколы Брюссельской конференціи 1874 г. — G. F. Martens, Nouveau recueil général, deuxième série, t. IV, 1 livr.

on 1866 in Mittheilungen der in den Feldhospitälern am Main thätig gewesenen Herren Dr. Böhm.... und Dr. Vix an den Hülfsverein im Grosh. Hessen für die Krankenpflege und Unterstützung der Soldaten im Felde,

Затъмъ пдутъ международный конференцій обществъ Краснаго креста въ Берлинъ 1869 г., въ Женевъ 1884 г. и въ Карльсруз 1887 г. Но, правда, всъ эти конференцій, въ разсматриваемомъ нами отношеній, не имъютъ такого значеній, какъ предыдущій. Онъ останавливались лишь на нъкоторыхъ вопросахъ, связанныхъ съ женевскою конвенцією и, слъдовательно, только отчасти касались ей 95).

Говоря объ отношеніи обществъ краснаго креста къ женевской конвенціп, нельзя не упомянуть при этомъ съ особой признательностью о дънтельности женевского Международного комптета краснаго креста 96), во главъ котораго уже четверть въка стоить изпъстный оплантропъ Г. Муанье. Чтобы видъть, насколько иногостороння и плодотворив дъятельность этого учрежденія, что касается женевской конвенціи, достаточно отмітить, что многія международныя конференцій, такъ или иначе касавшіяся этой конвенціи, были созваны по его почину и въ трудахъ ихъ онъ принималь самое живое участіе 97). Затвиъ комитетъ, насколько тотъ же женевскій хватало его силъ, какъ учрежденія частнаго, хотя и пользующагося громаднымъ нравственнымъ авторитетомъ, -- не переставалъ стараться силонять разныя государства къ принятію женевской конвенціи и заботился о ея соблюденія во время войны 98). Наконецъ, онъ

Darmstadt und Leipzig 1867; Protocoll der Conferenz-Verhandlungen der Delegirten deutschen Hülfsvereine in Wurzbourg am 22 Aug. 1867; Conférences internationales à Paris, Sociétés de secours au blessés militaires des armées de terre et de mer, Paris 1867; Conférences internationales des sociétés de secours des armées de terre et de mer tenues à Paris 1867 (2 partie). Cu. Takke. Lueder, la conv. de Genève.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Verhandlungen der internationalen Conferenz von Vertretern der der genfer Convention beigetretenen Regierungen und der Vereine und Genossenschaften zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger, Berlin 1869; Troisième conférence internationale des sociétés de la Croixrouge, tenue à Genève du 1 au 6 septembre 1884, Compte rendu, Genève 1885; Quatrième confer. intern. des sociétés de la Cr. — r., tenue à Carlsruhe du 22 au 27 sept. 1887, Compte rendu, Berlin 1887.

<sup>\*\*)</sup> О д'явтельности Ж. М. К. см. Mémorial des vingt cinq premières années de la croix-rouge 1863 — 1888, p. 24 — 29.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Женевскія конференціи 1863, 1864, 1868 и 1884 г., и парижская 1867 г.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) G. Maynier, Des adhésions à la convention de Genève, помъщ. въ Bulletin international 1889, № 78, p. 80—85.

издаетъ журналъ подъ заглавіемъ Bulletin international des sociétés de la croix — rouge, въ которомъ тщательно слъдить за всъмъ, что касается женевской конвенціи.

Движеніе, вызванное въ обществъ женевской конвенціей, увлекло за собой и Институтъ международнаго права. Послъдній коснулся женевской конвенціп, занимаясь въ 1880 г. на оксфордской сессіп вообще правомъ войны. Въ результатъ его дъятельности явилось изданное имъ краткое руководство по праву сухопутной войны, гдъ, естественно, нашли мъсто и постановленія конвенціп съ нъкоторыми дополненіями и измъненіями <sup>99</sup>).

Чтобы закончить замъчанія о томъ интересъ, какой возбудила въ обществъ женевская конвенція, остается упомянуть, что и въ литературъ на ней довольно часто останавливались. Она неръдко служила темой какъ для отдъльныхъ монографій, такъ и для періодической прессы. На разныхъ европейскихъ языкахъ появилось весьма значительное число сочиненій, спеціально посвященныхъ этому международному договору 100). Въ нихъ онъ изслъдуется какъ съ историче-

<sup>\*\*)</sup> Les lois de la guerre sur terre. Manuel publié par l'Institut de droit international. Bruxelles et Leipzig, 1880.

<sup>100)</sup> La charité internationale sur les champs de bataille, París 1865. H. M. R., Die Pflege der im Kriege Verwundeten und die Genfer Conferenven, Darmstadt und Leipzig 1865. Otto Lasius, Die Vereine zur Pflege der Verwundeten Krieger (Ein Vortrag über den Genfer Congress von 1863/64 und die Erfahrungen aus dem schleswigschen und dem nordamerikanischen Kriege), Oldenburg 1865. Der Genfer Congress und seine Ergebnisse, Darmstadt und Leipz. 1865. L. Cazenove, La guerre et'l'humanité au XIX-e, siècle, Paris. G. Moynier et L. Appla, La guerre et la charité, Genève - Paris 1867. G. Moynier, La neutralité des militaires blessés, Paris 1867. Ero-me, Etude sur la convention de Genève, Paris 1870. Ero-me, Note sur la création d'une Institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la conv. de Genève 1872. Ero-me, Ce que c'est que la croix rouge, Genève 1874. Ero-me, La croix rouge son passé et son avenir, Paris 1882. I. Arnould, Etude sur la conv de Genève considérée dans ses principes ct son application, Paris 1873. M. Schmidt-Ernsthausen, Das Princip der Genfer Convention vom 22 Aug. 1864, Berlin 1874. E. Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig 1873. Ero-me, Neue Beitrag zur Gesch. der intern. Krankenpflege im Kriege, Berlin 1879. C. Lueder, La convention de Genève an point de vue historique, critique et dogmatique, Erlangen 1876. Furley. The Convention of Genevra and national societies for aid to sick and wounded soldiers in war, London

ской, такъ и съ догматической точки зрвнія, высказываются взгляды рго и contra, представляются проекты желательныхъ исправленій и пр. Нечего и говорить, что въ общихъ пособіяхъ и курсахъ по международному праву и по праву войны писатели всегда касаются жепевской конвенціи.

Словомъ какъ правительства, такъ п общество отнеслись къ женевской конвенціи съ большимъ вниманіемъ. Какъ объяснить это явленіе?

Успъхъ женевской конвенціп явился слідствіемъ дійствія двухъ причинъ. Во первыхъ, онъ несомінно зависть оть внутренциго достоинства основной идеп женевской конвенціи, во вторыхъ, онъ былъ обусловленъ цільмъ рядомъ благопріятно сложившихся обстоятельствъ.

Женевская конвенція поконтся на идев уваженія челогъческой личности и на сознаніи необходимости во ими этого уваженія облегчать страданія ближняго, кто бы онъ ни быль, безъ различія религіи и національности. Уваженіе человъческой. личности и соотвътственное съ этимъ гуманное обхождение даже съ врагомъ она возводитъ на степень юридическаго долга и дъластъ его международной силой, связующей людей. Едва ли можно не признавать всей чистоты и возвышенности основной мысли женевской конвенціи. Можно возражать только противъ той или иной формы, тъхъ или иныхъ условій ся осуществленія, можно находить неудовлетворительность твхъ или иныхъ изъ нихъ, желать ихъ измёнить, исправить и т. д. Но этимъ не колеблется основное начало. Ясно поэтому, что уже одна возвышенность и правственная привлекательность руководящей идеи женевской конвенціи должна была склонить человъчество въ пользу этой последней и заглушить голоса ся противниковъ. Но этого мало.

<sup>1876.</sup> F. Olivi, Cenni storici e critici sulla convenzione di Ginevra, Modena 1879. Treuenpreuss, Das Rothe Kreuz und das Völkerrecht, Berlin 1881. Ero-мe, Das Rothe Kreuz im Völkerrecht und im Vereinswesen, Berlin 1887. Ф. Затлерь, Участь раненыхъ и больныхъ во время войны, Спб. 1868. Р. Базинерь, Женевская конвенція 1864 г., Кіевъ 1872 г. Мое соч., Женевская конвенція 1°/22 августа 1864 г., Кіевъ 1884. Воссо, Le leggi di guerra e la convenzione di Ginevra, 1884. G. Roszkowski, O konwencyi genewskiej, Lwów 1887. Victor Von Molnár, Die Genfer Convention, Leipzig 1887 и мн. др. Довольно полный очеркъ литературы о жен. конв. см. у Рошновскаго, назв. соч., стр. 24 — 39.

Для успъха извъстнаго дъда или извъстной идеи недостаточно одного только внутренняго ихъ достоинства. Необходимо еще, чтобы сама среда, въ которой имъ приходится осуществляться и жать, была благопріятна. Необходимо, чтобы почва была подготовлена къ воспріятію постава. Что же съ атой стороны ожидало женевскую конвенцію? Вызванная къ бытію цълымъ рядомъ обстоятельствъ, она явилась, какъ нельзя болье, своевременно и поставлена была въ условія весьма выгодныя для ся дальнъйшаго успъха. Вотъ доказательства.

Въ нашъ въкъ, какъ извъстно, къ услугамъ воюющихъ являются химія, физика и механика съ нассой новъйшихъ изобрътеній и усовершенствованій въ этихъ областяхъ знанія. Ихъ услуги выражаются въ томъ, что теперь воюющіе располагаютъ цвлымъ арсеналомъ средствъ борьбы, которыя отличаются поразительною сидою разрушенія и въ этомъ отношеніи оставляють далеко позади предыдущие въка. Въ то же самое время усовершенствованные пути и средства сообщеній дають возможность съ легкостью въ самый короткій срокъ сосредоточить театръ военныхъ дъйствій огромныя массы войскъ и давать обильную пищу гидръ войны. Въ результать всего этого оказывается то, что хотя современныя войны и гораздо короче войнъ прежняго времени, но за то онъ гораздо разрушительнъе и кровавъе 101). Само собою понятно, что мрачныя картины бъдствій войнъ новъйшаго времени доджны производить и производять глубокое впечатление своею грандіозностью. Возрастанію силы этого впечативнія въ свою очередь содвиствуеть цвлый рядъ благопріятныхъ условій.

Съ одной стороны паръ и электричество даютъ возможность съ небывалою досель быстродой сообщать свыдынія изъ одного края земнаго шара въ другой, а живопись и фотографія даютъ возможность мирнымъ человыческимъ обществамъ быть какъ бы непосредственными зрителями всего того, что происходить на войнъ. Такая быстрота и живость воспроизведенія потрясающихъ душу картинъ войны въ высшей степени усиливаетъ впечатланіе, производимое ими на общество. Съ другой стороны, само общество стало въ наши дни болье внечатлительно и болье чутко къ страданіямъ ближняго, чъмъ прежде. Уваженіе

<sup>101)</sup> Bluntschi, Das Beuterecht im Krieg, Nördlingen 1878, S. 4.

значительно возрасло въ человъческой личности. Чтобы со всъмъ этимъ согласиться, достаточно вспомнить, какая пропасть отдъляетъ вторую половину прошлаго въка отъ второй половины нынышняго въ области уголовной юстиціи, тюремнаго дъла, благотворительности и т. п. Такимъ образомъ, въ интересующемъ насъ случав, въ настоящее время болъе сильныя средства дъйствуютъ на болъе воспріимчивую среду, чъмъ прежде, а слъдовательно п эффектъ этого воздъйствія долженъ былъ теперь значительно возрости.

Не забудемъ еще при этомъ, что на полъ битвы въ современныхъ пойнахъ дъйствуютъ не наемники, а народныя войска. Всесословность воинской повинности связала въ наше время всв слои населенія отдёдьных государствъ съ ихъ войсками. Теперь въ ръдкой семьъ нътъ солдата или даже нъсколькихъ солдатъ, находящихся подъ ружьемъ или готовыхъ по первому требованію стать подъ ружье. При такихъ условіяхъ понятно, съ какимъ интересомъ население воюющихъ государствъ должно . следить за всемъ, что происходитъ на войне, и насколько оно \* заинтересовано въ участи защитниковъ отечества 102). Даже больше: на населеніи лежить долгь заботиться о томъ, чтобъ по возможности облегчить тяжелыя последствія войны на отношеніи таха, кто, оберегая страну, готовъ жертвовать своею жизнью. Ясно поэтому, что всякій шагь по пути къ тому, чтобы ограничить произволь воюющихъ и уменьшить бъдствія войны, долженъ встръчать всеобщія спипатіи. Однимъ изъ такихъ шаговъ именно и является женевская конвенція. Неудивительно теперь, почему она, какъ и вообще все дъло краснаго креста (организація частныхъ обществъ попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ), успыи возбудить въ обществы такой интересъ и пріобрысть столько истинныхъ друзей 103). Кромъ всъхъ этихъ обстоятельствъ

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>) M. Schmidt-Ernsthausen, Studien über das Feld-Sanitätswesen, S. 30, 37, 38.

<sup>103)</sup> Ср. G. Moynier, Les causes du succès de la croix-rouge, 1888. Тгенепргенз (Das Rothe Kreuz im Vr. und im Vereins-Wesen, I. 37—38) вндить причины быстраго распространенія обществъ краснаго креста, во первыхъ, въ частыхъ войнахъ последнихъ десятильтій; во вторыхъ, въ томъ, что эти общества имъють въ виду оказывать помощь не только во время войны, но и во время другихъ народныхъ бедствій; наконецъ, въ третьихъ, въ томъ, что въ нихъ въ широкихъ размерахъ развивають свою деятель-

успъху женевской конвенціи содъйствовало и то, что, преслъдуя инстинно гуманныя цъли, она считается и съ интересами военной необходимости. Наконецъ, вниманіе къ ней отчасти подогръвалось и частыми въ послъднія десятильтія—войнами, во время которыхъ успъли сказаться какъ вся польза, приносимая ею, такъ и ея недостатки. Вотъ рядъ причинъ, обусловившихъ успъхъ женевской конвенціи въ теченіе короткаго времени ея существованія.

Какъ замъчено раньше, важными фактами въ исторін женевской конвенціи являются случаи ел практическаго примъненія въ нъсколькихъ войнахъ послъдняго времени.

Послъ 1864 г. Европа пережила цълый рядъ такихъ войнъ. Это были австро-прусская война 1866 г., прусско-французская 1870—71 гг., сербско и русско-турецкая 1877—78 гг., сербско-болгарская 1885 г., наконецъ, одна междоусобная война — карлистское возстаніе въ Испаніи 104). Войны виъ-европейскія въ интересующемъ насъ отношенія значенія не имъютъ.

ность женщины, которымъ такимъ образомъ открывается возможность принимать участіе въ общественной жизни. Но общества краснаго креста, добавлю отъ себя, могутъ вполит проявить на войит свою плодотворную дъятельность только подъ покровомъ женевской конвенціи. Следовательно, встать, кто заинтересованъ въ успёхё этихъ обществъ, должны высоко цёнить последнюю.

<sup>104)</sup> О судьбъ женевской конвенціи во время этихъ войнъ см. слъдующія важивншія сочиненія: Н. М. R. Die Pflege der im Kriege Verwundeten, Darmstadt 1865. Rapport de M. le capitaine Van de Velde sur sa mission auprès de l'armée danoise, Secours aux blessés, Genève 1864. Rapport de M. le Dr. Appia sur sa mission auprès de l'armée dans le Schleswig, Secours aux blessés, Genève 1864. Löffler, Das preussische Militär-Sanitätswesen und seine Reform, nach der Kriegserfahrung von 1866, Berlin 1868. Erfahrungen aus dem Krieg von 1866, Darmschtadt 1867. Rollnlacquemyns, La guerre actuelle dans ses rapports avec le droit international, Bruxelles 1870. Bluntschli, Das moderne V. recht in dem deutsch-französischen Kriege 1870, Heidelberg 1870. Trendellenburg, Lücken im V. rechte, Leipzig 1870. Dr. v. C., Die genfer Convention im Kriege vom 1870--7!, Karlsruhe 1871. Гюббенетъ, франко-германская война 1870—71 г. и русская международная помощь раненымъ н больнымъ воннамъ, Кіевъ 1871. С. Moyvier, La conv. de Genève pendant la guerre franco-allemande, Genève 1373. Maxime du Camp., La croix rouge de France, Paris 1889. Ф. Мартенсъ, восточная война и брюссельская конференція 1874—1878 г., Спб. 1879. І.еѕ destinées de la conv. de Genève pendant la guerre de Serbie, Genève 1876.

Что касается отивченных раньше европейских войнъ, то ихъ значение въ истории женевской конвенции сводится къ слъдующему.

Летописи этихъ войнъ сохранили не мало случаевъ нарушенія воюющими женевской конвенціп. Такія нарушенія пропсходили всяваствіе незнакомства съ женевской конвенціей войскъ и населенія, всявдствіе нівкоторых в недостатковъ самой конвенцін, наконецъ, всявдствіе злонаморенности, понятнаго во время войны раздраженія и взаимной ненависти воюющихъ, усиливаемой еще иногда религіознымъ фанатизмомъ п чувствомъ національной розни. Замвчено также, что одно несоблюденіе женевской конвенціи или злоупотребленіе ею влечетъ за собою цвлый рядъ другихъ. Такъ, напр., иногда во время войнъ (особенно прусско-французской) не носили повязки краснаго креста тъ, кто на это имълъ право, и наоборотъ пользовались флагомъ и повязкой краснаго креста тогда, когда къ тому не было никакихъ основаній. Въ результать оказывалось, что, съ одной стороны, покровительствомъ, объщаемымъ женевской конвенціей, не пользовались тв, кто быль въ правв на него разсчитывать, съ другой-имъ здоупотребляли. Все это въ свою очередь открывало дверь взанинымъ обвиненіямъ воюющими другъ друга и все больше п больше усиливало взаимную злобу.

Затънъ во время недавно минувшихъ войнъ замъчены были недостатки женевской конвенціи, какъ со стороны ея редакціи, такъ и со стороны содержанія нъкоторыхъ статей.

Но, не смотря на эти недостатки и на случаи довольно частыхъ нарушеній женевской конвенціи, тѣ же войны вполнъ убъдили въ удобоисполнимости основныхъ ея постановленій и доказали, какую громадную пользу можетъ принесть соблюденіе ея предписаній. Не одной тысячъ больныхъ и раненыхъ воиновъ она обезпечила уходъ и человъчное обхожденіе съ ними со стороны противника, а лицъ, учрежденія и вещи, предназна-

G. Rolin-lacquemyns, Le droit intern. et la question d'Orient, Gand 1876. G. Moynler, La croix rouge; Ero-me, De quelques faits récents relatifs à la conv. de Genève въ Revue de dr. int. 1886, № 6. Rolin-lacquemyns, Chronique du dr. int. въ Revue de dr. int. 1886, № 5; Ero-me, La croix rouge italienne et la guerre serbo-bulgare, ibid. 1887, № 1. Документы въ Staatsarchiv и въ Archives diplomatiques за соотвътственные годы. См. тоже раньше указанныя сочиненія Lueder'a, Moynler, Olivi, Roszkowski.

ченныя для подачи помощи этимъ жертвамъ войны, не разъ защитила отъ непріятельскаго оружія и произвола.

Итакъ, въ теченіе четверти въка своего существованія женевская конвенція успъла возбудить въ обществъ живой интересъ къ себъ и до того раздвинула территоріальныя предълы своего дъйствія, что теперь она обязательна для довольно значительнаго числа государствъ разныхъ частей земнаго шара, а случаи примъненія ея въ пронесшихся надъ Европой войнахъ и тщательное обсужденіе ея какъ отдъльными писателями, такъ и на разныхъ конференціяхъ и въ собраніяхъ разныхъ обществъ вполнъ доказали громадное ея значеніе, уяснили ея недостатки и указали пути къ устраненію послъднихъ.

Краткому обзору отмъченныхъ теоріей и практикой достоинствъ и недостоинствъ въ женевской конвенціи будуть посвящены слэдующія главы.

## ГЛАВА ІІІ.

## Критическій разборъ женевской конвенціи.

#### 1. Критика редакціи женевской конвенціи.

Въ женевской конвенціи могуть быть указаны дефекты какъ со стороны ея формы, такъ и со стороны содержанія <sup>105</sup>).

Со стороны формы всякій законъ или международный договоръ долженъ удовлетворять цёлому ряду требованій. Онъ долженъ представлять стройное цёлое, отдёльныя части котораго должны быть расположены въ стройной логической связи другъ съ другомъ, естественно вытекающей изъ внутренняго его содержанія. Мысли должны быть выражены точно, ясно и кратко, чтобы при толкованіи отдёльныхъ постановленій возможно меньше находоли місто взаимныя пререканія и сомнізнія.

Если такія требованія предъявить въ женевской конвенціи, то нельзя будеть не сознаться, что ея редакція неудовлетворительна. Прежде всего она страдаєть отсутствіемъ систематичности въ расположеніи отдъльныхъ группъ постановленій. Такъ, юридическое положеніе больныхъ и раненыхъ воиновъ опредъляется лишь въ 6-й ст., тогда какъ постановленія о нихъ слёдовало бы выдвинуть на первый планъ, ибо обезпеченіе ихъ участи — основная задача женевской конвенціи. Вслёдъ затёмъ могли бы идти статьи относительно правъ и обязанностей лицъ, занимающихся уходомъ за больными и ранеными, постановленія объ учрежденіяхъ и вещахъ, необходимыхъ для той же цёли, объ отличительномъ знакъ и т. п. 106).

<sup>145)</sup> M. Schmidt-Ernsthansen, Das Princip der Genfer Convention, S. 57. Ср. всю эту главу съ Моннъ соч., женевская вонвенція, стр. 95—146.

<sup>106)</sup> Cp. Schmidt-Ernsthausen, Ibid., S. 57-58.

Далъе, въ настоящее время въ конвенціи постановленія, трактующія объ одномъ и томъ же предметь, часто расположены въ разныхъ статьяхъ, совершенно безцально отдаленныхъ другъ отъ друга другими статьями, которыя въ свою очередь тоже стоятъ не на мъстъ; напр., 4 ст. конвенціи, съ одной стороны, отделена отъ 1-й, хотя объ онъ васаются госпиталей и походныхъ лазаретовъ, а съ другой, она раздъляетъ ст. 2, 3 и 5, въ которыхъ говорится о положеніи лицъ, оказывающихъ помощь больнымъ и раненымъ. Наконецъ, отдъльныя выраженія конвенціи отличаются неопределенностью и легко могуть подать поводъ къ недоразумъніямъ разнаго рода. Такъ, встръчающіяся въ ней выраженія «нейтралитеть», «нейтральный» вполив основательно подвергались осужденію 107). Безъ поясненія это выраженіе здісь имъетъ самый неопредъленный смыслъ, ибо того смысла, который съ нимъ вообще соединяется въ международномъ правъ, оно въ женевской конвенціи имъть не можетъ. Оно должно быть поэтому заминено какими-нибудь другими выражениеми болие точнымъ, напр., -- «неприкосновенность», какъ предлагалъ на брюссельской конференціи германскій уполномоченный Voigts-Rhetz 108). Столь же не точны выраженія: 1-й ст.... «охраняются военнымъ отрядомъ», 5-й ст.... «служить охраной» и др. Къ неточности редакціи следуеть отнести также и то, что въ заглавін конвенцін и въ нъкоторыхъ статьяхъ (2 и 5) говорится только о раненыхъ, тогда какъ въ другихъ (1 и 6) упоминается не только о раненыхъ, но и о больныхъ. Распространение благодъяний конвенціи и на больныхъ воиновъ настолько соотвътствуетъ ея духу и задачамъ, что неупоминаніе о больныхъ въ нъкоторыхъ статьяхъ и въ заглавіи конвенціи - простая неточность ея редакція 109).

<sup>107)</sup> Schmidt-Ernsthausen, ibid, S. 32; Lueder, p. 352; Ero-жe, Der neueste Codificationsversuch, S. 36; Блюнчли, Совр. междунар. пр. цив. нар. § 586; Moynler, Etude, p. 141, 169; Его-же, La conv. de G. p. la guerre fr.—al., p. 30; Filitis, Essai sur le neutralité territoriale 1885, p. 152; Roszkowski, str. 159; V. von Molnár, Die G. Conv., S. 39 и др. Ср. Olivi, Cenni storici e critici, p. 35.

<sup>166)</sup> Ch. Samver et J. Hopf, N. R. G., deux. série, t. IV, 1 ère livr., protocole IX (séance du 11 août 1874).

<sup>100)</sup> Erfahrungen aus dem Krieg von 1866, S. 108; Olivi, Cenni stor. e cr. sulla conv. di G., p. 47.

Всъ отмъченные недостатки женевской конвенціи, которые вкрались въ нее главнымъ образомъ потому, что въ составленіи ея не принимали участія юристы, знатоки международнаго права 110), должны быть устранены при будущемъ ея пересмотръ.

#### II. Критина содержанія женевской конвенціи.

При критикъ содержанія женевской конвенціи мнъ бы хотълось показать, насколько отдъльныя ея постановленія соотвътствують современному взгляду на войну и указаннымъ раньше основнымъ началамъ права войны, иными словами хотълось бы раскрыть, насколько и какъ въ ней примиряются требованія «военной необходимости» съ требованіями человъколюбія и правосознанія. Средства для улучшенія участи больныхъ и раненыхъ воиновъ должно предлагать насколько гуманныя, настолько же и осуществимыя въ данное время и при данныхъ условіяхъ. Но какъ гуманныя требованія не должны излишне посягать на ограниченіе военныхъ операцій, такъ и весьма растяжимое понятіе—«военная необходимость» не должно служить оправданіемъ безцъльныхъ жестокостей.

Таковы задачи и руководящіе принципы критики.

Въ посатадующемъ критическомъ обзорт будетъ идти ртво только о постановленіяхъ женевской конвенціи 1864 г. Юридически до сихъ поръ необязательныя для державъ дополнительныя статьи 1868 г., въ которыхъ имълось въ виду распространить дтйствіе этой конвенціи и на морскія войны, будутъ оставлены въ сторонть. Критическая ихъ оцтива сдтлана мною въ другомъ мтотт 111).

## 1. О больных и раненых воинах в.

Задача женевской конвенціи — юридически обезпечить положеніе больныхъ и раненыхъ воиновъ. Въ 6 ст. ея потому постановлено, что «раненые или больные военные чины будутъ принимаемы и пользуемы безъ различія, къ какой бы націи они ни принадлежали».

<sup>110)</sup> Составъ конференцін 1864 г. см. G. F. Martens, N. R. G., t. XX, 375.

<sup>111)</sup> См. Мое соч., Женевская конвенція, стр. 147-165.

Постановленіе это легко можеть быть оправдано юридическими соображеніями: оно вполнъ гармонируеть съ основными началами современнаго права войны. Больной и раненый непріятель не является враждебной противуборствующей силой. Противъ него поэтому и нельзя дъйствовать такъ, какъ можно дъйствовать на войнъ противъ этой силы, т. е. мърами разрушенія и истребленія. Жестокое обращеніе съ больными или ранеными было бы совершенно безцъльнымъ звърствомъ. На больнаго и раненаго не должно смотръть какъ на друга или врага, а лишь какъ на страждущаго человъка. Бользнь и рана должны стереть это различіе.

Вотъ почему совершенно необходимо и справедливо положить въ основание женевской конвенціи ту мысль, что больнымъ и раненымъ какъ дружественной, такъ и враждебной арміп, т. е. ближнему въ широкохристіанскомъ смыслѣ слова должна быть оказана равная забота и покровительство, безъ различія національности. Это начало, какъ основное, должно быть поставлено во главѣ конвенціи 112) и ни въ какомъ случаѣ не должно быть упущено, такъ какъ оно, какъ показываетъ опытъ послѣднихъ войнъ, далеко еще не проникло во всеобщее сознаніе 113). Относительно редакціи разсматриваемаго постановленія женевской конвенціи, на мой взглядъ, нельзя желать ничего лучшаго 114).

He столь удачны остальные параграфы 6-й ст. женевской конвенціи.

Въ первомъ изъ нихъ опредъляется, что «главнокомандующимъ войскъ будетъ предоставлено право немедленно сдавать на непріятельскіе аванпосты раненыхъ въ сраженіи военныхъ чиновъ, когда будуть то дозволять обстоятельства, и съ согласія объихъ сторонъ». Это постановленіе, съ одной стороны, и не даетъ правъ, и не налагаетъ обязанностей, которыя безъ

<sup>113)</sup> Moynier, Etude, p. 199; Schmidt-Ernsthausen, Das Princip der G. C, S. 77; Lueder, p. 262; Manuel, p. 10; Moe соч., Женев. конв. стр. 101.

<sup>113)</sup> Moynier, La conv. de G. pendant la g. fr — al., p. 44; Ero-me, Etude, p. 203; мое соч., Женев. конв., стр. 102; Roszkowski, str. 135, 185 и др. Arnould (Etude sur la c. de G., p. 39) считаетъ возможнымъ его опустить, забывая, что къ нему тяготъютъ всв постановленія конвенціи.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>) Блюнчли, Совр. м. пр. цявнл. гос., § 591; Manuel, р. 10. Ср. § 38 проекта, предложеннаго на брюссельской конференціи подкоммиссіей, также V. von Moinár, Die G. Conv., S. 43.

него не существовали бы, а съ другой, оно довольно трудно осуществимо. Немедленная сдача раненыхъ можетъ имъть мъсто или во время сраженія, или непосредственно послъ боя. Но трудно себъ представить, чтобъ въ это время среди суматохи можно было подобрать раненыхъ, распознать ихъ и отослать на аванпосты побъжденной и быть можеть убъгающей армін. Для раненыхъ немедленная отсылка ихъ послъ сраженія на аванносты можетъ имъть иногда весьма дурныя последствія, особенно если вспомнить, что аванпосты могутъ не имъть помъщеній для нихъ. Затъмъ, сношенія между аванпостами могутъ легко открыть дверь къ шпіонству, а отсылка раненыхъ можетъ въ концъ концовъ повесть въ подкръпленію противника, который можетъ воспользоваться ими послъ ихъ выздоровленія 115). Въ виду всего этого можно утверждать, что исполнение разсматриваемаго постановленія часто можеть быть сопряжено не только со вредомъ для военныхъ интересовъ обоихъ воюющихъ, но п со вредомъ для самихъ раненыхъ. Ясно поэтому, что чаще всего оно не будеть соблюдаться. Следовательно, занесение этого постановленія въ конвенцію не можеть быть оправдано, а потому при будущемъ пересмотръ конвенціи оно должно быть изъ нея выброшено 116). Само собою разумвется, что это не помвшаетъ главновомандующимъ воюющихъ армій произвести, при благопріятныхъ къ тому условіяхъ, размінь и отсылку на аванпосты больныхъ и раненыхъ воиновъ подобно тому, какъ они могутъ условиться о размёнё плённыхъ и т. п.

Далъе 6 ст. занимается опредъленіемъ участи воиновъ, вылъчившихся отъ ранъ или бользней, и ръшаетъ вопросъ различно, смотря по тому, оказываются ли выздоровъвшіе способными продолжать военную службу, или нътъ. Относительно послъднихъ въ ней говорится, что «тъ лица, которыя по выздоровленіи будутъ признаны неспособными къ продолженію военной службы, будутъ отправляемы обратно въ отечество». Нельзя не признать, что въ этомъ постановленіи весьма удачно при-

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Schmidt-Ernsthausen, Das Princip der G. C., S. 60; Roszkowski, str. 169—170; I. Arnould, Etude, p. 40—41.

<sup>116)</sup> Lueder, p. 274—5; Roszkowski, str. 172; contra—проекты берлинскій и вюрдбургскій 1867 г. (ст. 6); Manuel, p. 10, § 11. Ср. также Schmidt-Ernsthausen, ibid., S. 61.

мирены требованія человъколюбія и правосознанія съ требованіями военной необходимости; первыя ничуть не нарушають последнихъ. «Неспособный къ службе воинъ пересталь уже бытъ воиномъ, и потому совершенно не опасенъ» 117). Значить цъль воюющаго — ослабить непріятеля — достигнута; идти дальше несогласно съ современнымъ правомъ войны. Было бы излишней жестокостью удерживать неспособнаго какимъ бы ни было образомъ вредить врагу воина вдали отъ отечества и близкихъ ему людей. Замвчу, что подъ неспособными къ военной службъ слъдуетъ, на мой взглядь, разумьть, только неспособныхъ физически, но и умственно. Не можетъ по этому считаться неспособнымъ къ военной службъ какой-нибудь знаменитый стратегъ, лишившійся ноги или руки, но вполнъ сохранившій свои умственныя способности, и следовательно удержаніе его въ плену после выздоровленія до окончанія войны не можетъ считаться нарушениемъ женевской конвенціи 118). Отсылка инвалидовъ на родину должна происходить во время войны, а о томъ, что она будетъ имъть мъсто послъ войны, и говорить незачёмъ. Итакъ разсматриваемый параграфъ долженъ быть цёликомъ удержанъ 119). Къ нему было бы цвлесообразно сдвлать добавленіе, предложенное Людеромъ,---что инвалиды будутъ отсылаемы «подъ надежнымъ карауломъ» (sous bonne éscorte). Дъйствительно это важно, какъ для безопасности и подачи помощи отправляемымъ на родину неспособнымъ къ службъ воинамъ, такъ и для предупрежденія шпіонства.

Что насается больныхъ и раненыхъ, оказавшихся послъ выздоровленія способными нести военную службу, то ихъ судьба въ 4 пар. 6 ст. опредълена такъ: «Остальныя (лица — больные и раненые) могуты такъ же быть отправляемы въ отечество, но съ обязательствомъ не нести оружія во все продолженіе войны». Очевидно, это постановленіе не налагаетъ на воюющаго никакихъ обязанностей. Воюющій «можетъ», если пожелаетъ, отпустить на родину выздоровъвшихъ непріятельскихъ солдатъ

<sup>117)</sup> Блюнчли, Совр. м. пр. цив. нар., § 591.

<sup>118)</sup> мое соч., Женев. конвенц., стр. 106-7.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) За его необходимость высказались взгляды на брюссельской конференціи, см. проекты—русскій § 43 и нѣмецкій § 38.

подъ условіемъ, чтобы они не брались за оружіе въ продолженіе войны. Но ділать онъ это будеть лишь тогда, когда найдена будетъ надежная гарантія исполненія последняго условія 120), напр., когда государства согласятся уважать обязательства такого рода, данныя ихъ солдатами, и не будутъ принуждать ихъ къ исполненію такихъ дъйствій, которыя бы прямо составляли нарушение ихъ честнаго слова и влонились во вредъ непріятелю 121). Въ противномъ сдучай отпускать непріятельскихъ солдатъ, зная, что они могутъ опять возвратиться въ ряды войска или, даже не возвращаясь въ строй, какъ-нибудь иначе усилить противника (напр., занимаясь обучениемъ новобранцевъ и вообще отбывая вопискую повинность внутри страны, чемъ дана была бы возможность двинуть въ бой на ихъ мъсто тъхъ, кто прежде несъ эту службу), значило бы дъйствовать въ руку врагу и во вредъ себъ, значило бы усиливать противника въ ущербъ себъ. Но такъ дъйствовать не станеть ни одинъ воюющій. Кромъ того нельзя провести разницы между юридическимъ положеніемъ неболжвших военнопленных и выздороврвших во власти непріятеля воиновъ, которые стали способными къ военной службъ. Тъ и другіе равно могуть усилить противника. Удержаніе какъ тъхъ, такъ и другихъ до окончанія войны одинаково интересно для воюющаго. Поэтому и тъ и другіе должны безъ всякаго различія считаться военноплінными. Такимъ образомъ будуть охранены интересы воюющаго безъ всякаго ущерба для требованій человъколюбія. Съ этой точки арвнія должна быть произнесена оцънка постановленія парижской конференціи 1867 г. (6 ст.), на основанів котораго всякій раненый объявляется нейтральнымъ и должена быть отсыдаемъ въ отечество 122).

<sup>120)</sup> E. Acollas, Le droit de la guerre, p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) **Olivi,** Cenni storici e cr. sulla conv. di. G., р. 48. Вюрцбургскій проектъ 1867 г. (ст. 6).

<sup>122)</sup> Ср. 5 дополн. ст. 1868 г. «Чрезъ расширеніе смысла 6 ст. конвенція, опреділяется, что, за исключеніемъ офицеровъ, присутствіе которыхъ вліяеть на исходъ войны, и въ преділахъ, указанныхъ во 2 пункті этой статьи, взятые непріятелемъ раненые, если бы даже они были признаны способными къ службъ, должны, послі ихъ выздоровленія или даже, буде то возможно, ранте, быть отсылаемы въ ихъ страну, но съ условіемъ болье не браться за оружіе во время войны. См. также проектъ Dr. Vix, ст. 6; Arnould, Etude, р. 42.

Въ виду высказанныхъ соображеній 4-ый пар. 6-ой ст. слёдуетъ замёнить приблизительно такимъ постановленіемъ: «тё непріятельскіе воины, которые окажутся по выздоровленіи способными нести военную службу, считаются плённиками, вслёдствіе чего къ нимъ будутъ примёнены правила о плённыхъ > 123).

Наконецъ, послъдній параграфъ 6-й ст. говорить объ эвакуаціи больныхъ и раненыхъ: «Очищеніе госпиталей и походныхъ лазаретовъ будетъ производиться, и лица, имъ распоряжающіяся, будутъ находиться подъ защитою безусловнаго нейтралитета». Этотъ параграфъ — самый слабый во всей статъв. 121).

Извъстно, что эвакуація можетъ происходить какъ изъ осажденнаго или блокированнаго мъста, такъ и изъ мъста совершенно свободнаго. По началамъ современнаго права войны эвануація въ первомъ случав иначе не можеть быть произведена, какъ съ разръщенія главнокомандующаго осаждающей армін, или блокирующей эскадры. Разсматриваемое нами постановленіе, очевидно, не изміняеть этого правила; ибо для отміны или изивненія существующихъ началь права войны необходима въ международномъ договоръ, подобномъ женевской конвенціи, спеціальная на этотъ счеть оговорка, которой нёть въ названной конвенціи. Следовательно, это постановленіе найдеть примъненіе въ случаяхъ эвакуаціи изъ осажденнаго или блокированнаго ивста лишь тогда, когда такая эвакуація разрішена главнокомандующимъ. Но какое въ такомъ случав имвють значеніе объщанныя интересующимъ насъ постановленіемъ льготы? Никакого: неприкосновенность («нейтрадитеть») лиць, оказывающихъ помощь больнымъ и раненымъ, и вещей, необходимыхъ для этой цёли, ясно опредёляется въ постановленіяхъ другихъ статей конвенціи, а ръшеніе участи больныхъ и раненыхъ, т.е. опредвление того, будутъ ли они вывезены изъ осажденной или блокированной мъстности, или нътъ, должны ли они стать плвн-

<sup>133)</sup> Такое мићніе было высказано на конференіи въ Брюссель 1874 г.; ср. Lueder, р. 283; блюнчли, § 591; Піуновсий, Законы и правила войны по международному праву, Спб. 1877, воп. 16; Roszkowski, str. 178; Quelle, Précis des lois de la guerre, t. I, p. 163.

<sup>134)</sup> Иное мизніе преобладало на конференціях въ Берлині, Вюрцбурбургі и Парижі въ 1867 г., сохранивших этоть параграфь въ выработанных ими проектах изміненій въ женевской конвенціи.

ными осаждающаго или нётъ, всегда въ концё концовъ будетъ зависёть отъ соглашенія между главнокомандующими обёмхъ воюющихъ сторонъ, такъ какъ осаждающій, сообразуясь съ своими интересами, всегда сохраняетъ право или недопустить самой эвакуаціи, или разрёшить ее подъ условіемъ, если осаждаемый согласится, чтобы эвакуируемые больные и раненые стали его плённиками.

Что касается примъненія анализируемаго постановленія отосительно эвакуаціи изъ не осажденныхъ и не блокированныхъ мъстъ, то въ этомъ случав оно приводить къ прямому вреду интересань военнымь и къ ничемъ неоправдываемому различію въ судьбъ больныхъ и раненыхъ, смотря только по тому, при какихъ условіяхъ они встречены противниками. Дъло въ томъ, что объщенная этимъ постановленіемъ привиллегія «безусловаго нейтралитета», должно быть, означаетъ не только то, что противъ эвакуаціоннаго обоза нельзя предпринимать никакихъ военныхъ действій, но и то, что не должно препятствовать продолженію дальнайшаго его движенія, а эвакупруемые больные и раненые не должны подлежать захвату. Въ такомъ случав больные и раненые, находящеся въ госпиталь, переходять во власть непріятеля, когда онь оккупируеть госпиталь, и удерживаются имъ, тогда какъ эвакируемые остаются свободными, когда онъ ихъ случайно встрвчаеть на дорогв, и, следовательно, по выздоровленіи опять могуть взяться за оружіе противъ великодушнаго врага, который выпустилъ ихъ изъ рукъ 125). Очевидно, въ этомъ постановленіи дурно примирены интересы человъволюбія съ интересами «военной необходимости», т. е. не выдержаны основные принципы современнаго права войны, а между больными и ранеными проведено ничвиъ не оправдываемое различіе. Воюющій поставленъ въ необходимость или, въ виду своихъ военныхъ интересовъ, не исполнить разсматриваемаго постановленія и захватить эвакупруемыхъ раненыхъ и больныхъ въ пленъ, не нарушая темъ, на мой взглядъ, требованій человъколюбія, ибо онъ долженъ заботиться о непріятельскихъ больныхъ и раненыхъ такъ же, какъ и о своихъ, или, оставшись ему върнымъ, нанести себъ тъмъ вредъ. Поэтому,

<sup>121)</sup> Moynier, La convention de G. p. la, g. fr. - al, p. 50 - 51,

мнѣ кажется, что постановленіе женевской конвенціи объ эвакуаціи, какъ не гармонирующее съ основными началами современнаго права войны и какъ неоправдываемое съ точки зрѣнія справедливаго и равнаго отношенія ко всѣмъ больнымъ и раненымъ, при будущемъ ея пересмотрѣ должно быть изъ нея вычеркнуто 126). Гораздо будетъ цѣлесообразнѣе оставить на волю воюющихъ заключеніе спеціальныхъ конвенцій объ эвакуаціи каждый разъ, когда, смотря по обстоятельствамъ, они найдутъ это удобнымъ и необходимымъ.

## 2. О лицих, оказывающих помощь больным и раненым воинамъ.

Для ухода за больными и ранеными нужна дъятельность разнаго рода лицъ. Лицамъ этимъ должно быть создано такое положеніе, при которомъ они могли бы найболье успъшно выполнить задачу ихъ высокаго служенія ближнему.

Въ виду мирнаго характера ихъ человъколюбивой дъятельности воюющій обязанъ и обходиться съ ними соотвътственно.

Въ уходъ за больними и ранеными можетъ принимать участіе офиціальный военный санитарный персоналъ, общества краснаго креста и мирное населеніе той страны, гдъ происходять военныя операціи. Международный договоръ долженъ опредълить юридическое положеніе всъхъ этихъ группъ лицъ. Дъйствительно, въ женевской конвенціи находимъ соотвътственныя постановленія, но только относительно офиціальнаго санитарнаго персонала и мирнаго населенія, объ обществахъ же краснаго креста въ ней нътъ ни слова.

#### а) Офиціальный санитарный персональ.

Юридическое положеніе офиціальнаго санитарнаго персонала опредёляется во 2, 3 и 4 ст. конвенціи. «Право нейтральности, говоритъ 2 ст., будетъ распространяться на личный составъ госпиталей и походныхъ лазаретовъ, включая части интендантскую, врачебную, административную и перевозочную для раненыхъ, а также включая священнослужителей, когда онъ будетъ въ дёйствіи и пока будутъ оставаться раненые, коихъ требуется подобрать или оказать имъ помощь».

<sup>136)</sup> Roszkowski, str. 183. Contra Manuel, p. 10, § 12; Tarze Schmidt-Ernsthausen, ibid., S. 63.

«Попменованнымъ въ предыдущей ст. лицамъ, продолжаетъ 3 ст., будетъ дозволено, и по занятіи мъста непріятелемъ, продолжать исполненіе своихъ обязанностей въ госпиталъ или лазаретъ, при которомъ они состоятъ, или удалиться, чтобы присоединиться къ корпусу, къ которому они принадлежатъ. Въ этихъ случаяхъ, означенныя лица, по прекращеніи исполненія пми сноихъ должностей, будутъ, попеченіемъ занявшей мъсто арміи, сдаваемы на непріятельскіе аванпосты». Наконецъ, въ 4 ст. постановлено, что лица, состоящія при воевныхъ госпиталяхъ, «удаляясь изъ нихъ, могутъ брать съ собою тъ вещи, которыя составляютъ ихъ собственность».

Въ этихъ постановленіяхъ, вакъ можно было замѣтить, во 1-хъ, опредѣленъ кругъ лицъ, которымъ, за ихъ помощь жертвамъ войны, обезпечивается пользованіе извѣстными правами, во 2-хъ, намѣчено ихъ юридическое положеніе. Что касается обозначенія круга лицъ, о которыхъ идетъ рѣчь, то въ немъ должны быть сдѣланы нѣкоторыя поправки: слово «intendance» (интендантская часть), какъ вѣрно замѣтилъ Муанье, излишне при другомъ тутъ же стоящемъ словъ «administration» (часть административная), а слово «aumôniers» (священнослужители), какъ могущее повлечь различныя толкованія, съ большимъ успѣхомъ можетъ быть замѣнено такимъ общимъ выраженіемъ, какъ «personnes chargées de l'assitance religieuse ¦des soldats» (лица, оказывающія религіозную помощь) 127).

Какія же права признаетъ женевская конвенція за всѣми исчисленными во 2-й ст. лицами?

Лица эти пользуются неприкосновенностью личности и имущества (правомъ «нейтральности», по неудачному выраженію конвенціи), правомъ продолжать исполненіе своихъ обязанностей и послі занятія извістной містности непріятелемъ, наконецъ, правомъ возвратиться къ своей арміп. Какъ некомбатанты, лица санитарнаго персонала не должны подлежать пліну. Противъ нихъ лично и ихъ собственности не должны быть предпринимаемы военныя міры истребленія и раз-

<sup>127)</sup> Moynier, Etude, p. 152—3; La conv. de G. p. la g. fr.—al., p. 9; Arnould, Etude, p. 48; Lueder, p. 287, проекты парижскіе 1867 г. и вюрц-бувгскій. Ср. Roszkowski, str. 219.

рушенія. Такое положеніе санитарнаго персонала вполнъ оправдывается мирнымъ характеромъ его дъятельности. Но этого мало.

Для больныхъ и раненыхъ очень важно, чтобы двятельность санитарнаго персонала не прерывалась никакой перемёной военнаго счастья и чтобы онъ могъ продолжать свои занятія и послъ того, какъ извъстная мъстность перейдетъ въ руки непріятеля. Конвенція считается съ этимъ и предоставляетъ санитарному персоналу право продолжать свою деятельность въ занятой непріятелемъ мъстности, но она къ этому его не обязываетъ, предоставляя на выборъ остаться или уйти. Такое ръшеніе вопроса справедливо считается нівкоторыми неудачнымъ 128). Дъйствительно, произвольное удаление санитарнаго персонала въ своей арміи можетъ вредно отозваться на участи больныхъ и раненыхъ его соотечественниковъ, такъ какъ иногда послъ большихъ сраженій санитарнаго персонала побъдившей армін бываетъ недостаточно для ухода за своими ранеными. Поэтому следовало бы виенить въ обязанность санитарному персоналу оставаться при больныхъ и раненыхъ соотечественникахъ. Достигнуть этого въ международномъ соглашении будетъ темъ дегче, что въ законахъ отдельныхъ державъ находимъ постановленія, предписывающія докторамъ не оставлять произвольно больныхъ и раненыхъ 129). Оставшіеся при больныхъ санитары не только должны пользоваться правомъ личной и имущественной неприкосновенности, необходимо еще, чтобы имъ оказывали возможное содъйствіе въ отправленіи ихъ обязанностей и чтобы вообще доставлялось нужное для нихъ содержание и притомъ въ такомъ размъръ, въ какомъ они получали въ отечествъ 130).

Какъ долго санитарный персоналъ долженъ оставаться въ

<sup>136)</sup> Этотъ недостатокъ быль замъченъ на военно-медицинск. конфер. въ Берлинъ, въ Вюрцбургъ и, наконецъ, въ Женевъ 1868 г.; см. Lueder, р. 289; Olivi, р. 39; Manuel, р. 11 § 14; Reszkowski, str. 226.

<sup>139)</sup> Протоколы заседаній конфер. въ Женеве въ 1868 г., см. G. F. Martens, N. R. G., t. XX, p. 411—412.

<sup>130)</sup> Въ этомъ смысле высказаны мненія на конференціяхъ въ Берлине, Вюрцбурге, Париже, Женеве (2 доп. ст. 1868 г.) и Брюсселе; см. Мее соч., Женевская конвенція, стр. 118 и сл.; Roszkowski, str. 231. Другаго мненія Моупіст, Etude, р. 172; Lueder, р. 291; Блюнчли, § 588 а; Маниеl, р. 11, § 16; Quelle, Précis des lois de la guerre, t. I, р. 159; V. von Moinar, Die G. Convention, S. 54.

занятой непріятелемъ странъ? Ръшеніе этого вопроса должно зависть отъ двухъ обстоятельствъ-то необходимость помощи для больныхъ и раненыхъ соотечественниковъ и военныя соображенія противника, въ рукахъ котораго санитары находятся. Следовательно, эти лица должны быть немедленно отосланы, какъ только уходъ за больными и ранеными согражданами не требуеть ихъ присутствія и когда, по мижнію главнокомендующаго, это не будетъ противоръчить военнымъ интересамъ 131). Чтобы не ствсиить воюющаго, не савдуеть опредвлять, какъ это сдвдано во второмъ пунктв 3 ст. конвенціи 1864 г., что дица санитарнаго персонала будутъ отсылаемы на непріятельскіе аванпосты 132). Но не лишне будетъ упомянуть, чтобъ и имъ, какъ неспособнымъ къ военной службъ больнымъ и раненымъ, отсылаемымъ на родину, былъ данъ для защиты надежный караулъ, который въ то же время будеть блюсти интересы воюющаго, предупреждая шпіонство и т. п. 133).

Таковы тъ права, которыя признаются и должны быть признаны за лицами санитарнаго персонала.

Но кромъ правъ санитарный персоналъ имъетъ цълый рядъ обязанностей, которыя онъ долженъ свято выполнить. Онъ долженъ оставаться върнымъ своему человъколюбивому назначеню и не долженъ принимать никакого участія въ военныхъ операціяхъ какъ на полъ битвы, такъ и попавъ во власть непріятеля. Само собою разумъется, что употребленіе оружія для самообороны не можетъ считаться нарушеніемъ этихъ обязанностей 134). Пребывая въ странъ, занятой непріятелемъ, лица санитарнаго персонала должны подчиняться распоряженіямъ непріятельскихъ властей, въ видахъ порядка и дисциплины 135). Неуклонное выполненіе этихъ обязанностей есть conditio sine qua

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) См. проекты конфер. въ Берлинѣ, Вюрцбургѣ, Парижѣ 1867 г. (ст. 3). Ср. 1 доп. ст. 1868 г., § 39 проекта германскаго уполномоченнаго н § 40 подкоммиссін на Брюссельской конфер. 1874 г.

<sup>133)</sup> Предложение Voigts-Rhetz'a на брюссельской конференцін; Е. Acollas, Le droit de la guerre, Paris 1888, p. 74.

<sup>138)</sup> Moynier, Etude, p. 176.

<sup>124)</sup> Проекты, представленные на брюссельскую конф.: русск ій § 41 бельгійскій § 16, германскій § 41, подкоминссій § 39. Lueder, р. 288; Баюнчан § 587.

<sup>195)</sup> Проекть бердинскій (ст. 3).

поп правъ, нарушение же ихъ лишаетъ нарушителя привиллегированнаго положенія и влечетъ за собою соотвътственныя наказанія. Впрочемъ, конвенція этимъ не ограничивается и постановляеть, что лица санитарнаго персонала будуть пользоваться правомъ «нейтральности» лишь подъ условіемъ, — «когда они будутъ въ дъйствін и пока будуть оставаться раненые, коихъ требуется подобрать или оказать имъ помощь». Въроятно, этимъ ограниченіемъ, предложеннымъ французскимъ уполномоченнымъ de Préval, имъли въ виду предупредить возможность праздношатанія на войнъ 136). Но изъ смысла его также вытекаетъ, что лица, необходимыя для ухода за больными и ранеными, лишаются правъ «нейтральности», если отсутствують указанныя условія. Какъ некомбатанты, эти лица должны быть абсолютно неприкосновенны, исполняють ли они въ данную минуту свои обязанности или нътъ, есть ли больные или раненые, или нътъ, лишь бы этимъ они не злоупотребляли и не нарушали «нейтралитета» своими дъйствіями <sup>137</sup>). Буква конвенціи должна быть измінена въ этомъ смыслѣ <sup>138</sup>).

Въ итогъ, при будущемъ пересмотръ женевской конвенціи постановленія о санитарномъ персональ должны быть формулированы слъдующимъ образомъ. «Личный составъ госпиталей и походныхъ дазаретовъ, включая части врачебную, административную и перевозочную для больныхъ и раненыхъ, а также включая лицъ, приносящихъ редигіозную помощь, будетъ пользоваться правомъ личной и имущественной неприкосновенности, будутъ ли принадлежащія къ нему лица находиться при непосредственномъ исполненіи своихъ обязанностей, или нътъ, кишь бы эти лица не уклонялись отъ своихъ обязанностей и не принимали никакого участія въ военныхъ дъйствіяхъ, какъ находясь въ своей арміи, такъ и попавъ во власть непріятеля, подъ страхомъ потери въ противномъ случав права неприкосновенности.

<sup>136)</sup> Moynler, La conv. de G. p. la g fr.—al., p. 18.

<sup>197)</sup> Erfahrungen aus dem Krieg. v. 1866, Dr. Plagge, S. 87, Dr. Vix, S. 102; проекты парижскіе 1867 г., вюрцбургскій и проекты, представленные на брюссельскую конференцію—русскій § 38, итмецкій § 39 и подкоммиссіи § 39; Olivi, p. 38.

<sup>138)</sup> Contra-Manuel, р. 10 § 13. Этого ограниченія не знастъ ни одинъ изъ старыхъ договоровъ, приведенныхъ у Гурдьта, см. Gurit, S. 121.

Но употребление оружія для самообороны не лишаетъ ихъ этого права.

Поименованныя прежде лица, пользующіяся непривосновенностью, должны, даже посл'в занятія м'єстности непріятелемъ, безъ всявихъ препятствій продолжать исполненіе своихъ обязанностей, какъ на пол'в сраженія, такъ и въ госпиталяхъ, и полевыхъ лазаретахъ, при которыхъ они состоятъ. Они подчиняются непр'ятельскимъ властямъ. Воюющія державы должны обезпечить за этими лицами, во все время пребыванія ихъ во власти непріятеля, пользованіе тъмъ содержаніемъ, которое они получали въ своей странъ.

Лица эти немедленно отсылаются подъ надежнымъ карауломъ въ отечество, когда уходъ за больными и ранеными согражданами не требуетъ ихъ присутствія и когда, по митнію главнокомандующаго, это не будетъ противоръчить военнымъ интересамъ 139).

#### б) Частныя общества помощи больными и ранеными.

Женевская конвенція, какъ павъстно, не упоминаеть нп однимъ словомъ о юридическомъ положеніи частныхъ обществъ подачи помощи больнымъ и раненымъ. Это можетъ показаться твиъ болве страннымъ, что существование самой вонвенции вызвано было разсмотръніемъ въ 1863 г. вопроса о добровольной помощи больнымъ и раненымъ и объ образованіи частныхъ обществъ. Такое явление объясняется твиъ обстоятельствомъ, что въ моментъ подписанія конвенціи частныя общества существовали далеко не во встхъ странахъ, а результаты ихъ дъятельности еще не успъли сказаться и не успъли завоевать къ нимъ довфрія. Поэтому предоставленіе членамъ этихъ обществъ такихъ же правъ, какъ и лицамъ офидіального санитарного персонала заставило бы нъкоторыя державы не согласиться на принятіе самой конвенціи, о чемъ прямо было заявлено на конференціи делегатовъ Франціи 140). Можетъ быть не безосновательно также замъчаніе Arnould'a, что объ обществахъ подачи помощи

<sup>139)</sup> Cp. Schmidt-Ernsthausen, Das Princip der G. C, S. 79-80.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) См. протокодъ засёданій конфер. 1864 г. у G. F. Martens, N. R. G., t. XX, p. 381.

больнымъ и раненымъ женевская конвенція не упоминаетъ потому, что при ея составленіи имъли въ виду, что дъятельность этихъ обществъ не будетъ выходить за предълы ихъ отечествъ, а слъдовательно они не будутъ нуждаться въ международной ихъ охранъ 141).

Между тымъ событія разныхъ войнъ доказали, что офиціальнаго санитарнаго персонала часто бываетъ недостаточно для того, что бы оказать помощь больнымъ и раненымъ вездъ, гдъ она требуется. Недостатокъ этотъ можетъ быть восполненъ двятельностью частныхъ обществъ. При такихъ условіяхъ интересы больныхъ и раненыхъ требуютъ, чтобы частныя общества имъли возможность осуществлять свою помощь въ наиболъе широкихъ размърахъ, а въ виду такой ихъ дъятельности вполнъ справедливо было бы распространить и на нихъ дъйствіе женевской конвенціи.

Такой вполив вврный взглядь высказань быль не разъ. Его мы находимъ въ проектахъ гессенскомъ и вюрцбургскомъ, на конференціяхъ въ Парижъ 1867 г., въ Женевъ 1868 г., на Брюссельской конференціп, въ Manuel института междун. пр. и у отдъльныхъ писателей 142). Но въ то же самое время нельзя упускать изъ виду и военныхъ соображеній. Безконтрольный доступъ на поле сраженія добровольныхъ санитаровъ можетъ дурно отозваться на военной дисциплинь, можетъ открыть дверь шпіонству и разнаго рода зам'яшательствамъ въ военныхъ д'яйствіяхъ, можетъ вызвать нареканія на армію, а, можетъ быть, даже и репрессадіи, такъ какъ отвътственность за дъятельность разныхъ праздношатаевъ можетъ пасть на армію, наконецъ, можетъ дурно отразиться на интересахъ самихъ больныхъ и раненыхъ, ибо среди санитаровъ могуть оказаться люди безчестные, преследующіе свои личныя преступныя цели и т. п. Танимъ образомъ здёсь приходятъ въ столкновеніе читересы человёколюбія съ интересами «военной необходимости». Примиреніе между ними возможно подъ тъмъ условіемъ, если дъятельность частныхъ обществъ будетъ поставлена въ тёсную связь съ офиціальной военной санитарной частью и будетъ подчинена общей военной

<sup>141)</sup> J. Arnould, Etude sur la conv. de Genève, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>) Manuel, p. 10, § 13; Lueder, p. 298 и др.

власти, какъ это, напр., сдълано во Франціи на основаніи декрета 3 іюля 1884 г., и въ др. странахъ 143). Общества подачи помощи нейтральныхъ государствъ, желающія служить дълу человъколюбія на войнъ, должны также быть связаны съ санитарной организаціей армій воюющихъ державъ 144).

Этимъ путемъ частная санитарная помощь будетъ подчинена контролю военной власти, вслъдствіе чего сдълается возможнымъ единство дъйствія всей санитарной части, столь необходимое для успъха службы. Такимъ образомъ организованный добровольный санитарный персоналъ вполнъ можетъ подойти подъ постановленіе 2 ст. женевской конвенціи 145). Было бы однако лучше опредълительно упомянуть объ этихъ лицахъ въ конвенціи, чтобы не было сомнънія, что и они принадлежатъ къ персоналу, который пользуется международнымъ покровительствомъ 146).

в) Объ участи мъстных эжителей въ подачъ помощи больным и раненым воинам».

На ряду съ офиціальнымъ санитарнымъ персоналомъ п частными обществами участіе въ подачв помощи больнымъ и раненымъ могутъ принимать и мъстные жители. Последніе могутъ быть особенно полезны после большихъ сраженій, когда требуется очень много рукъ для первоначальнаго ухода за ранеными; они могутъ поднимать раненыхъ, доставлять воду,

Lueder, p. 298; Moynler, Etude, p. 157; Erome, La conv. de G. p. la g. fr.—al., p. 8; Moynler et Appia, La Guerre et la charité, p. 231; F. Dahn, Das Kriegsrecht, 1870, S. 60 (Reglement über intern. Privathilfe zur Unterstützung des militärischen Sanitätsdienstes auf dem Schlachtfelde, § 2); Rolin-Jaequemyns, Revue de dr. int. 1871, p. 330; Блюнчли, § 590; Roszkowski, str. 216; Treuenpreuss, Das Rothe Kreuz im Völkerrecht und im Vereinswesen, S. 37—63; французскій декреть 3 іюля 1884 о діятельности Общества попеченія о раненыхъ см. Махіме du Самр., La croix rouge de France, Paris 1889, p. 316, а также 227—247; Guelle, Précis, t. I, p. 173—181.

<sup>144)</sup> Bulletin international, 1887, Ж 72, р. 166 постановленія вонфер. въ Карльсруэ.

<sup>145)</sup> Lueder, p. 299.

<sup>144) 4</sup> ст. проектовъ вюрцбургскаго и парижскаго 1867 г.; § 39 нѣмецкаго проекта и § 39 проекта подкоминссів на брюссельской конференція; того-же мнѣнія Lueder (3 ст. его проекта).

пріють и т. п. <sup>147</sup>). Поэтому, въ интересахъ человѣколюбія, желательно привлечь мѣстныхъ жителей къ подачѣ помощи жертвамъ войны. Дѣйствительно женевская конвенція обѣщаетъ имъ за это рядъ правъ и преимуществъ. Въ чемъ же эти права и преимущества состоятъ?

«Містные жители, подающіе помощь раненым», говорить 1-й пар. 5 ст., будуть пользоваться непривосновенностью и оставаться свободными», а 3 пар. той-же стдобавляеть: «Каждый раненый, принятый и пользующійся уходомь въ какомъ-либо домі, будеть служить охраною этому дому. Містный житель, принявшій у себя раненыхъ, будеть освобождаться оть воинскаго постоп, а также оть нікоторой части налагаемыхъ военныхъ контрибуцій».

Въ первомъ параграфъ пмълось въ виду увърить населеніе, что ему не грозитъ никакой опасности отъ одной изъ воюющихъ сторонъ за подачу помощи больнымъ и раненымъ другой. Такое увъреніе, какъ доказалъ опытъ недавнихъ войнъ, вполив необходимо въ виду боязии населенія за свою безопасность при приближеніи непріятеля. Поэтому, вопреки мивнію нъкоторыхъ писателей, неосновательно считающихъ этотъ пар. безполезнымъ 148), онъ долженъ быть удержанъ 149), но лишь съ приблизительно такимъ измъненіемъ: «Мъстные жители будутъ пользоваться неприкосновенностью со стороны обоихъ воюющихъ, чьимъ бы раненымъ и больнымъ они ни оказывали помощь».

Что касается 3-го пар., то первая его половина—«каждый раненый.... будеть служить охраной этому дому» — можеть быть выпущена безъ ущерба для дъла, такъ какъ она при своей неясности не имъетъ значенія рядомъ съ другими болье точными постановленіями, а вторая — содержить объщанія, какъ показаль опыть, трудно выполнимыя безъ вреда для военныхъ интересовъ. Неисполненіе же этихъ объщаній вызываетъ въ населеніи понятное раздраженіе и вселяетъ недовъріе и неуваженіе къ самой женевской конвенціи. Было бы поэтому гораздо цълесообразнъе, какъ это и дълаетъ 4 доп. ст. 1868 г., объщать

<sup>147)</sup> La charité internationale sur les champs de bataille, p 10-40.

<sup>148)</sup> Lender, p. 329.

<sup>140)</sup> Moynler, Etude, p. 188; — La conv. de G. p. la g. fr.—al., p. 40; 5 ст. нарижскаго проекта 1867 г.

жителямъ, которые будутъ оказывать помощь больнымъ и раненымъ, что, смотря по обстоятельствамъ, ихъ благотворительная дъятельность будетъ принята во вниманіе при распредъленіи квартирной повинности и при взиманіи контрибуціи <sup>150</sup>).

Гарантируя мъстнымъ жителямъ пользование указанными правами, воюющія государства въ правѣ оградить себя отъ злоупотребленій. Дъло въ томъ, что безконтрольный доступъ на поле битвы мирнаго населенія могъ бы имъть столь же вредныя послъдствія, какъ и безконтрольный доступъ членовъ разпыхъ обществъ подачи помощи больнымъ и раненымъ. Поэтому въ интересахъ самихъ воюющихъ и въ интересахъ больныхъ и раненыхъ слъдовало бы постановить, что доступъ на поле сраженія во время или послъ битвы безъ разръшенія командующаго войсками не дозволяется какъ мъстнымъ жителямъ, такъ и вообще всъмъ лицамъ, не имъющимъ на это спеціальнаго разръшенія, подъ страхомъ въ противномъ случаъ подвергнуться наказанію по военнымъ законамъ 151).

Наконецъ, 2-й пар. той же 5 ст. говоритъ: «Военные начальники воюющихъ державъ будутъ обязаны предупреждать жителей о таковомъ призывъ къ ихъ человъколюбію и о правъ нейтральности, имъющемъ послъдовать за оное». Это постановленіе весьма цълесообразно 152), такъ какъ оно, обязывая военныхъ начальниковъ обращаться съ воззваніемъ къ населенію, даетъ послъднему возможность услышать о соблюденіи предписаній конвенціи изъ устъ того, кто призванъ дъйствовать сообразно съ ними. Самая-же редакція разсматриваемаго параграфа должна быть нъсколько измънена: слово «нейтральности», какъ замъчено раньше, лучше замънить словомъ «неприкосновенности».

3. О санитарных учрежденіях и их движимости.

Для ухода за больными и ранеными нужны санитарныя

<sup>130)</sup> Баюнчан, § 590; Lueder, р. 332; проекть конфер. въ Парижѣ 1867 г.; Manuel, р. 20, § 59; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, р. 161.

<sup>151) 5</sup> ст. проектовъ беранискаго и вюрдбургскаго 1867 г.

<sup>151)</sup> Moynier, Etude, p. 196; Erfahrungen aus dem Krieg v. 1866, S. 103; 5 ст. проектовъ-берлинскаго, вюрцбургскаго и парижскаго 1867.

учрежденія и разнаго рода вещи, относящіяся къ санитарной части. Для того, чтобы можно было легче воспользоваться этими учрежденіями и вещами сообразно съ ихъ назначеніемъ, необходимо поставить ихъ подъ международную охрану, не теряя конечно изъ виду и военныхъ интересовъ.

Рѣшеніе этого вопроса естественно нашло мѣсто и въ женевской конвенціи. Юридическое положеніе санитарныхъ учрежденій и разнаго рода движимости, относящейся къ санитарной части, опредъляется въ двухъ различныхъ статьяхъ—1-й и 4-й. Въ 1-й ст., занимающейся санитарными учрежденіями, читаемъ слѣдующее: «Походные лазареты (ambulances) и военные госпитали будутъ признаваться нейтральными, и на этомъ основаніи почитаться неприкосновенными (respectés) и пользоваться покровительствомъ воюющихъ сторонъ во все время, пока въ нихъ будутъ находиться больные или раненые.

Пользование правомъ нейтральности прекращается, когда эти лазареты или госпитали охраняются военнымъ отрядомъ».

Судьбой движимости санитарныхъ учрежденій занята 4 ст. «Движимость военныхъ госпиталей, говорить эта статья, остается подчиненной дъйствію законовъ войны, а потому состоящія при этихъ госпиталяхъ лица, удаляясь изъ нихъ, могутъ брать съ собою тъ вещи, которыя составляютъ личную ихъ собственность.

Походный лазаретъ, напротивъ, будетъ въ тъхъ же обстоятельствахъ сохранять свою движимость».

Не трудно замътить бьющіе въ глаза недостатки 1-й статьи. Въ основаніе постановленій женевской конвенціи о санптарныхъ учрежденіяхъ и ихъ движимости положена върная мысль различія санитарныхъ учрежденій «постоянныхъ» отъ «подвижныхъ». Термины же, употребленные для обозначенія этихъ двухъ группъ учрежденій — «атвивансев» и «hôpitaux», выбраны неудачно: они могутъ повесть къ недоразумъніямъ, что и случилось, когда они были переведены на нъмецкій языкъ словами «leichte Feldlazarethe» и «Haupt - Feldlazarethe».

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>) Moysier, Etude, p. 134 et suiv.;—I.a conv. de G. p. la g. fr.—al., p. 21; Lueder, p. 307; Roszkowski, str. 259.

Поэтому они или должны быть истолкованы, какъ это прекрасно сдёлано въ 3 дополнительной ст. 1868 г. <sup>154</sup>), или, что еще лучше,—должны быть замёнены другими, напр., «санитарныя учрежденія постоянныя и подвижныя». Прилагательное «военные», стоящее при словё «госпитали», должно быть во всякомъ случаё выпущено, ибо разсчитывать на международную охрану должны имёть право госпитали не военные такъ же, какъ и военные.

Какія же права признаетъ женевская конвенція за обозначенными въ ней санитарными учрежденіями?

«Походные дазареты и военные госпитали будутъ признаваться нейтральными и на этомъ основани почитаться неприносновенными (respectés) и пользоваться покровительствомъ (protégés) воюющихъ сторонъ». Самъ Муанье, извъстный защитникъ и толкователь женевской конвенціи, признаетъ неудовлетворительность этихъ выраженій. «Нейтралитетъ, говоритъ онъ, въ томъ смыслъ, въ какомъ его понимаетъ женевская конвенція, есть право настолько относительное и сложное (complexe), что весьма трудно дать о немъ върное понятіе въ сжатой формъ опредъленія». «Въ 1-й ст. есть нъчто въ родъ офиціальнаго опредъленія:.... neutres, et comme tels, protégés et respectés par les belligérants. Но оно ничего не уясняетъ, потому что слова рготестіоп и гезрест сами по себъ имъютъ весьма эластичный смыслъ и легко могутъ быть истолкованы сообразно съ выгодою каждаго» 155).

Въ дъйствительности права санитарныхъ учрежденій сводятся къ тому, что во время боя противъ нихъ не должны быть направляемы выстрълы; ихъ слъдуетъ гарантировать отъ опустошенія, разоренія и грабежа. При оккупаціи непріятелемъ страны постоянный военный госпиталь вмъстъ съ его движимостью переходитъ въ руки непріятеля и поступаетъ во власть его администраціи, которая распоряжается имъ, какъ своимъ собственнымъ, и доставляетъ все необходимое для его

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) «Наименованіе походнаго дазарета, говорить эта статья, примъняется къ позевымъ госпиталямъ и инымъ временнымъ учрежденіямъ, сопровождающимъ войска на поля сраженій, чтобы принимать къ себъ больныхъ и раненыхъ». Ср. также 4 ст. бердинскаго проекта 1867 г.

<sup>155)</sup> Moynier, La conv. de G. p. la g. fr.-al., p. 30.

функціонированія 156), не изміняя однако его человінолюбиваго назначенія. Съ этой же точки зрвнія должны быть рвшены вопросы о расквартированіи здоровыхъ соддать въ госпиталь, о перемъщения больныхъ, объ эвануации госпиталей и т. п. Предоставление оккупанту права распоряжаться постояннымъ военнымъ госпиталемъ и его движимостью — вполнъ справедливо и цвлесообразно, такъ какъ на немъ лежитъ обязанность оказать равный уходъ встиъ больнымъ и раненымъ, следовательно и непріятельскимъ. Этой обязаности оккупантъ часто не могъ бы выполнить, если бы онъ быль лишенъ права распоряжаться движимостью постоянныхъ госпиталей. Отсюда ясно, что предложеніе объявить неприкосновенной движимость постоянныхъ военныхъ госпиталей едва ли можетъ быть принято 157). Только движимость госпиталей, устроенных в частными лицами или обществами, какъ частная собственность, не должна переходить въ руки непріятеля. Таково положеніе постоянныхъ госпиталей.

Подвижныя санитарныя учрежденія въ виду ихъ спеціальнаго характера и назначенія—слъдовать за арміей для подачи скоръйшей помощи жертвамъ войны — должны сохранять свою независимость и право возвратиться къ своей арміи, унося съ собою свою движимость, иначе ихъ служба была бы вполнъ парализована безъ нужды для воюющаго, но во вредъ больнымъ и раненымъ. Такимъ образомъ разсматриваемое постановленіе конвенціп о судьбъ разнаго рода санитарныхъ учрежденій и ихъ движимости оправдывается, какъ съ точки зрънія интересовъ воюющихъ, такъ и съ точки зрънія выгодъ самихъ больныхъ и раненыхъ 158).

Однако пользование указанными правилами налагаетъ на санитарныя учреждения и соотвътственную обязанность—не при-

<sup>156) 1</sup> ст. берлинскаго и вюрцбургскаго проектовъ 1867 г.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Такое предложеніе сділать D-r Palasciano, см. Olivi, р. 63. Ср. также гессенскій проекть (ст. 1).

<sup>116)</sup> Того-же мити моупет, Löffler, Olivi, р. 43; на Брюссельской конф. полковники Staapf и Hammer; Manuel de l'Institut, Roszkowski и др. D-г Vix, Lueder, Bluntschii высказываются за предоставление оккупанту права пользования движимостью постояпнаго госпиталя, но не права захвата; ср. также едвали удачныя постановления проектовь итмецкаго (§ 39, 40) и подкоммиссии (§ 43) на брюссельской конференции.

нимать участія въ военныхъ операціяхъ. Неприкосновенность ихъ прекращается, если воюющій воспользуєтся ими для военныхъ цълей, напр., скроетъ въ нихъ войска, сложитъ военные припасы, желая укрыть тъхъ и другихъ отъ непріятельскаго огня и т. п. Женевская конвенція идетъ еще дальше и ставитъ два условія, при которыхъ санитарныя учрежденія будутъ признаваться «нейтральными»: во первыхъ, «пока въ нихъ будутъ находиться больные или раненые», во вторыхъ, «пользованіе правомъ нейтральности прекращается, когда эти лазареты или госпитали фхраняются военнымъ отрядомъ». Оба эти ограниченія не имъютъ основанія 159).

Право неприкосновенности санитарныхъ учрежденій обезпечивается за ними вследствіе ихъ мирнаго, человеколюбиваго, безвреднаго для непріятеля назначенія и вовсе не должно зависъть отъ наличности въ нихъ въ данную минуту больныхъ и раненыхъ 160). Госпиталь, въ которомъ нётъ больныхъ и раненыхъ, разъ онъ ничъмъ не нарушаетъ своего мирнаго характера, долженъ быть также неприкосновеннымъ, какъ церковь, библіотека, музей и т. п. Неужели-же непріятель, основываясь на буквъ конвенціп, можеть направлять выстрёлы противъ санитарныхъ учрежденій, въ которыхънтть больныхъ и раненыхъ? Да и какъ онъ объ этомъ узнаетъ? Неужели-же онъ можетъ измънить ихъ назначение? Неужели онъ будетъ имъть право захватить пустой амбулансъ? Столь же неудачно и второе ограниченіе права «нейтральности» санитарных учрежденій, предложенное на конференціи французскимъ уполномоченнымъ de Préval. Последнія теряють свой мирный характеръ лишь въ томъ случав, если они заняпы военной силой. Охрана же ихъ военнымъ отрядомъ (дучше былобы сказать — «карауломъ»), что вполив дозволялось старыми конвенціями, ничуть не должна признаваться лишающей ихъ

<sup>159)</sup> Roszkowski, str 266-270.

<sup>160)</sup> Erfahrungen aus dem Krieg 1866, S. 18, 87, 100—116; проекты гессенскій, вюрцбургскій, оба парижскіе 1867 г.; опускають это условіе и проекты, представленные на брюссельской конференцін; Lueder, р. 312; Moynier, La conv. de G. p. la g. fr.—al., р. 26. Contra-Manuel, р. 15, § 35.

мирнаго характера, такъ навъ охрана санитарныхъ учрежденій нъсколькими часовыми во время войны, съ одной стороны, очень необходима для поддержанія порядка и для обезпеченія ихъ отъ нападеній со стороны, такъ называемыхъ, гіенъ или пиратовъ полей сраженія, а съ другой едва ли представляетъ какую-нибудь угрозу военнымъ сидамъ непріятеля и слъдовательно едва ли въ чемъ нибудь нарушаетъ его военные интересы. Для большей защиты стратегическихъ интересовъ воюющихъ можно согласиться, что часовые какъ комбатанты, должны подлежать плъну <sup>161</sup>).

Въ итогъ все сказанное о положеніи разныхъ санитарныхъ учрежденій и ихъ движимости можеть быть резюмировано въ видъ слъдующихъ положеній: «Санитарныя учрежденія постоянныя и подвижныя, предназначенныя для оказанія разнаго рода помощи больнымъ и раненымъ, будутъ пользоваться неприкосновенностью со стороны воюющихъ. Неприкосновенность ихъ прекращается, если воюющій воспользуется ими для военныхъ цълей, но охраненіе ихъ военнымъ карауломъ не лишаетъ ихъ этого преимущества и только караулъ, въ случав захвата, считается военноплъннымъ.

Постоянное санитарное учрежденіе, попадая во власть непріятеля, поступаєть въ въдъніе его администраціи. Непріятель можеть распоряжаться имъ, какъ своимъ собственнымъ, неизмъняя его человъколюбиваго назначенія, и долженъ доставлять ему всъ необходимыя для его цъли средства.

Вещи, принадлежащія постояннымъ санитарнымъ учрежденіямъ, переходятъ въ распоряженіе оккупанта. Состоящія при этихъ учрежденіяхъ лица, удаляясь изъ нихъ, могутъ брать съ собою только тъ вещи, которыя составляютъ ихъ личную собственность.

Подвижныя санптарныя учрежденія всегда сохраняютъ свою движимость».

<sup>161)</sup> Блюнчли, § 586, прим. 4; Lueder, р. 313; проекты, представленные на брюссельской конференціи — русскій (§ 40), бельгійскій (§ 15), нізмецкій (§ 40) и подкоминссіи (§ 43); піуновскій, Законы и правила войны, вопр. 12; Manuel, р. 35, 37; Contra Moynier, La conv. de G. p. la g. fr.—al., р. 29; Schmidt-Ernsthausen, Das Princip der. G. C., S. 68. Olivi, Cenni st. e. cr., p. 37; D-r Corval, D-r J. v. Czihak, см. Erfahrungen aus dem Krieg v. 1866, S. 23; J. Guelle, Précis des lois de la guerre, l, p. 153.

#### 4. Объ отличительном знакъ.

Женевская конвенція ввела особый отличительный знакъ красный крестъ на бъломъ фонъ 162). Этимъ знакомъ должны быть отмъчены всъ лица и учрежденія, посвященныя уходу за больными и ранеными воинами, съ тою цълью, чтобы была возможность распознать ихъ и оказать имъ объщанное конвенціей международное покровительство. Вотъ постановленія женевской конвенціи (7 ст.) о введенномъ ею знакъ.

«Для госпиталей и походныхъ дазаретовъ и при очищеніи таковыхъ будетъ принятъ особый, для всёхъ одинаковый, флагъ. Онъ долженъ, во всёхъ случаяхъ, быть поставленъ вмёстё съ флагомъ національнымъ.

Равнымъ образомъ для лицъ, состоящихъ подъ защитою нейтралитета, будетъ допущено употребление особаго знака на рукавъ; но выдача онаго будетъ предоставлена военному начальству.

Фдагъ и знакъ на рукавъ будутъ бълые съ изображениемъ краснаго креста».

Къ этимъ вполев яснымъ постановленіямъ должны быть сдвланы нвкоторыя дополненія. Двло въ следующемъ.

Знакъ краснаго креста можетъ быть употребляемъ различно: какъ повязка для лицъ санитарнаго персонала, какъ олагъ для санитарныхъ учрежденій и при звакуаціи, наконецъ, онъ можетъ быть начертанъ на разнаго рода вещахъ, необходимыхъ для санитарной службы. Очень важно предупредить злоупотребленія имъ, т. е. весьма важно, чтобъ онъ служилъ охраной только тъмъ лицамъ и вещамъ, которыя имъетъ въ виду конвенція; ибо только при такомъ условіи знакъ можетъ и долженъ быть уважаемъ, слъдовательно будетъ достигнута цъль женевской конвенціи, а у ея враговъ отнято будетъ оружіе для умаленія ея достоинства 163).

Средствами, при помощи которыхъ эта цъль можетъ быть достигнута, являются: во 1-хъ, опредъленіе въ законъ тъхъ лицъ

<sup>163</sup> Женевскій знакъ напоминаєть собой швейцарскій національный гербъ, который представляєть бізый кресть на красномъ фонъ.

<sup>163)</sup> Moynier, La conv. de G. p. la g. fr.-al; p. 14.

и учрежденій, которыя могуть пользоваться знакомъ краснаго креста, во 2-хъ, бдительный контроль надъ раздачей повязки и надъ выдачей разрѣшеній пользоваться флагомъ враснаго креста и, въ 3-хъ, строгія наказанія за злоупотребленія знакомъ во всѣхъ трехъ видахъ 164). Къ сожалѣнію законы отдѣльныхъ странъ въ этомъ отношеніи крайне недостаточны, не смотря на то, что на необходимость обезпечить правильное пользованіе краснымъ крестомъ давно уже указываютъ какъ отдѣльные писатели, такъ и разныя конференціп 165).

Найболье часты и найболье удобны — злоупотребленія креста. Для устраненія ихъ повязкой краснаго должна носиться только съ офиціальнаго разръшенія упол-TOMV правительствомъ властей именно властей, — это дъло каждаго государства въ отдъльности, напр., главно-командующихъ, или предсъдателей обществъ краснаго креста и т. п.) 166). Кромъ того лицо, пользующееся повязкой краснаго креста, должно имъть два документа-одинъ. удостовъряющій его право носить эту повязку 167), а другой, констатирующій его дичность, чтобы дегво можно было важдый разъ узнать, дъйствительно-ли повязка носится по праву 168). Желательно было бы, чтобы повязка изготовлялась самимъ государствомъ и чтобъ на ней былъ наложенъ не легко стирающійся правительственный штемпель 169).

<sup>164)</sup> См. проектъ, представленный на конфер. 1864 г., проектъ берлинской конф. 1867 г., вюрцбургской проектъ, проектъ парижской конфер. 1867 г., взгляды, высказанные на конфер. въ Женевъ 1884 г. и въ Карльсруз 1887 г.

Bulletin international des sociétés de la croix-rouge publié par le comité international, 1888,  $\frac{1}{2}$  75, p. 134;  $\frac{1}{2}$  76, p. 141 — 148; 1889,  $\frac{1}{2}$  77, p. 26 — 30, 44 — 50.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>) Moynier, La conv. de G. p. la g. fr.—al., p. 12. Едва ли можно согласиться съ Рошковскимъ, который считаетъ возможнымъ обозначить ихъ въ конвенціи, ст. 306.

<sup>167)</sup> На женевской конфер. 1881 г. Тоссонъ предлагалъ, чтобъ при документъ была приложена и фотографическая карточка его обладателя.

<sup>168)</sup> Проекты, представленные на брюссельскую конференцію, — русскій (§ 44), бельгійскій (§ 18), нъмецкій (§ 44).

<sup>169)</sup> Блюнчли, § 592, 2; Moynier, Etude, 235; Lueder, La conv. de G., p. 321; Olivi, cenni st. e cr, p. 52; Erfahrungen... u. s. w., S. 88 — 89, 99; Roszkowski, str. 299.

За правильнымъ употребленіемъ флага съ краснымъ кретомъ государства должны такъ же наблюдать, какъ и за ношеніемъ повязки. Разръшеніе пользоваться этимъ флагомъ также должно зависьть отъ компетентой власти 170). 7 ст. конвенціи требуетъ, чтобы одагъ краснаго вреста во всъхъ случаяхъ былъ поставленъ рядомъ съ національнымъ, очевидно, для обозначенія того государства, которому принадлежить данное санитарное учрежденіе. Основательность этого постановленія не нуждается въ оправданія. Едва ли поэтому можеть быть принято мивніе Блюнчли, что выставление рядомъ двухъ одаговъ съ противоположнымъ значеніемъ (національный вызываетъ на нападеніе, женевскій служить тому препятствіемь) не целесообразно. Можно только настаивать на томъ, чтобы національный флагъ не закрываль собой женевского, т. е. чтобъ онъ быль меньшей величины (Блюнчли считаетъ достаточнымъ для обозначенія той пли другой военной власти небольшаго символического знака) и чтобъ онъ помъщался надъ последнимъ 171).

Въ последнее время различнымъ образомъ стали злоупотреблять краснымъ крестомъ и во время мира, напр., съ промышленною цълью, для сбора обманнымъ образомъ средствъ якобы въ виду благотворительной цели и т. п. 172). Государства должны престиь и эти здоупотребленія. Путемъ къ достиженію этой цели можеть служить рядь мерь, верно указанныхъ проф. Buzzati и Castori. Buzzati считаетъ необходимымъ, чтобы законы отдельныхъ странъ такъ же охраняли знакъ и имя «краснаго креста», какъ они охраняють торговыя фирмы и фабричныя марки, съ тою разницею, какъ мътко замъчаетъ Rolin-Jaequemyns, чтобы преследование злоупотреблений «краснымъ крестомъ» начиналось ех officio. Къ этому Castori добавляетъ, что злоупотребление «краснымъ крестомъ» должно влечь за собой штрафъ отъ 1000 до 5000 фр. въ пользу «краснаго креста» и что следуеть въ уголовныхъ законахъ создать особую категорію преступныхъ дъяній (délits) на тотъ случай, если

<sup>170)</sup> Moynier, La conv. de G. p. la g. fr. - al., p. 24; Lueder, p. 327.

<sup>171)</sup> Блюнчли, § 592; Olivi, p. 51; Roszkowski, str. 298; V. von Molnar, Die G. Conv. S. 70; E. Acollas, Le droit de la guerre, p. 75; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, p. 164.

<sup>172)</sup> Bulletin international, 1888, 34 73, p. 38.

злоупотребленія «краснымъ крестомъ» не подходять подъ общія постановленія этихъ законовъ (напр. о мошенничествъ и т.п.)\*).

Но для того, чтобъ обезпечить уважение непріятелемъ знака праснаго креста, не достаточно устранить злоупотребленія имъ. Необходимо, чтобы знакъ этотъ былъ хорошо виденъ издали. Съ этою целью флагъ долженъ быть достаточно великъ и долженъ быть прикръпленъ на возможно возвышенномъ пунктв, а повязку следовало бы носить на обоихъ рукавахъ или ее следовало бы заменить какимъ-нибудь другимъ знакомъ (шапка, перевязь черезъ плечо, костюмъ, резко отличающійся отъ костюма комбатантовъ, и т. п.), который давалъ бы возможность отличить санитара при всякомъ положеніи его фигуры 173). Ночью могутъ быть употребляемы фонари съ краснымъ крестомъ на стеклахъ или, какъ предлагаетъ Lueder для кораблей 174), два фонаря — красный и бёлый одинъ возлё другаго.

Еще одно замъчаніе по поводу женевскаго знака. Турція, какъ извъстно, приступила къ женевской конвенціи еще въ 1865 г., не сдълавъ при этомъ никакой оговорки. Слъдовательно она признала обязательными для себя безъ всякихъ измъненій всъ постановленія конвенціи, а въ томъ числъ и постановленіе ст. 7, упустивъ изъ виду, что знакъ краснаго креста можетъ возбудить религіозный фанатизмъ ея населенія и войскъ. Эта оплошность была замъчена и ее Порта хотъла исправить только черезъ 11 лътъ. Въ 1876 г. Порта завязала дипломатическую переписку

<sup>\*)</sup> Эти соображенія высказаны проф. Виzzati и Castori въ ихъ мемуарахъ, которые были представлены на конкурсъ, объявленный въ 1888 г. женевскимъ международнымъ комитетомъ краснаго креста съ цёлью изысканія мъръ предупрежденія и пресъченія злоупотребленій знакомъ и именемъ «краснаго креста». Bulletin international 1889 (janvier) № 77, р. 27 — 30. Самихъ мемуаровъ у меня не было подъ рукой. Отчетъ о нихъ см. Bulletin international 1890 (juillet) и Revue de dr. international 1891, № 1, р. 88 — 89.

<sup>172)</sup> Ср. Lueder, р. 323. Онъ предлагалъ ввести для санитарнаго персонала форму платья, которая бы рёзко его отличала отъ комбатантовъ. Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, р. 156; другія предложенія см. Блюнчли, Совр. м. пр., § 590; Moynier, La conv. de G. pendant la guerre fr — al. p. 14; Erfahrungen..., S. 104; V. von Molnár, Die Genfer Convention, S. 69.

<sup>174)</sup> Lueder, Krieg und Kriegsrecht im Allgemeinen, in Holtzendorff's Handbuch des V. r., Bd. IV, S. 420 n. I.

съ европейскими державами 175), прося ихъ уважать въ случав войны ея знакъ — «красный полумъсяцъ» на бъломъ фонъ, который она считала необходимымъ ввесть въ употребление вивсто краснаго креста, такъ какъ одинъ видъ последняго разжигаетъ фанатизмъ турецкихъ войскъ, а при такомъ положеніи дъла трудно ручаться и за соблюдение самой конвенции. Но до сихъ поръ поднятый Портой вопросъ не получиль юридическаго разръшенія, т. е. для всъхъ державъ, подписавшихъ женевскую конвенцію, остается обязательнымъ введенный ею знакъ краснаго вреста. При этомъ само собою разумвется, что отдвльнымъ державамъ, въ сдучав войны между ними, ничто не мвшаетъ согласиться на предложение замёнить красный крестъ другимъ какимъ-инбудь знакомъ, напр., звъздой, полумъсяцемъ и т. п. Примъры такого рода знаетъ исторія. Такъ поступили стороны во время русско-турецкой войны 1877 г. Россія согласилась на принятіе Турціей краснаго полумъсяца, какъ отличительнаго знака для госпиталей и дазаретовъ последней. Эта мера — ничто иное, какъ установденный сторонами и только для нихъ обязательный modus vinendi ad hoc 176).

Сдъданныя замъчанія о знакъ краснаго креста могуть быть формулированы въ видъ слъдующихъ положеній.

«Для отличія всёхъ лицъ и учрежденій съ ихъ принадлежностями, объявленныхъ въ настоящей конвенціи неприкосновенными, полагается однообразный отличительный знакъ — красный крестъ на бёломъ фонв. Означенныя лица будутъ пользоваться имъ въ видё нарукавной повязки, а учрежденія въ видё флага, рядомъ съ которымъ долженъ быть выставленъ національный флагъ.

Употребленіе флага и повязки находится подъ контролемъ государства.

Флагъ и повязка должны быть помъчены правительственнымъ штемпедемъ.

Лица и учрежденія, пользующіяся женевскимъ знакомъ,

<sup>175)</sup> Переписку см. G. F. Martens, N. R. G., deux. série, t. V, p. 487 -- 502; Bulletin international 1877.

моупіст, De quelques faits récents relatifs à la conv. de Genève въ Revue de dr. intern. 1886, № 6, p. 552.

должны имъть на это законное разръшение отъ компетентной власти, равно какъ и видъ, удостовъряющий ихъ тождественность съ тъми лицами и учреждениями, которымъ дано это разръшение.

Ночью могуть быть употребляемы фонари съ краснымъ крестомъ на стеклахъ. Незаконное пользование знакомъ во время войны подвергаетъ виновныхъ наказанию по военнымъ законамъ».

### 5. Постановленіе 8 ст. объ исполненіи женевской конвенціи.

Разсмотрвнныя нами статьи замыкаются слвдующимъ постановленіемъ 8-й ст. <sup>177</sup>): «Подробныя правила по исполненію настоящей конвенція будуть опредвляемы главнокомандующими воюющихъ войскъ по предписаніямъ ихъ правительствъ и согласно общимъ началамъ, выраженнымъ въ сей конвенціи».

Относительно этого постановленія нікоторые замівчали, что будто бы оно уничтожаетъ силу всъхъ предыдущихъ, предоставляя исполнение конвенции на благоусмотрение главнокомандующихъ, и что оно станетъ ненужнымъ при болъе точной и практичной редавціи конвенціи 178). Соображенія эти невърны. Едва ли можеть быть составленъ такой международный договоръ, который предусмотрълъ бы всъ мельчайшія частности, могущія встрътиться при практическомъ его примъненіи. Напротивъ, чъмъ больше въ договоръ втиснуто мелочныхъ опредвленій, темъ более онъ можетъ оказаться непрактичнымъ и дефектнымъ. Договоръ же, содержащій общіе принципы, можеть дать ключь къ разрішенію частныхъ случаевъ. При составленіи женевской конвенціи именю имъли въ виду общіе принципы, вследствіе чего, быть можеть, замътимъ кстати, такое множество государствъ могло принять ее. Между тъмъ на войнъ можетъ оказаться необходимымъ развить основныя постановленія конвенціи и создать болье подробныя правила ея исполненія, сообразно съ требованіями практики, или заключить какія-нибудь спеціальныя конвенцій, напр., объ эвакуаціи извъстнаго мъста, о положеніи курортовъ и т. п. Кто же лучше можетъ исполнить эту задачу, какъ не главновомандующіе? Вотъ почему имъ это право и предоставлено конвенціей. Бояться

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) 9 и 10 ст. жен. конв. говорять о приступленіи къ женевской конвенціп и о ся ратификаціи.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) Moynier, p. 240; Lueder, p. 338 — 9.

произвола съ ихъ стороны въ этомъ отношеніп нѣтъ основаній, ибо они будутъ дѣйствовать «согласно общимъ началамъ, выраженнымъ въ сей конвенціи» и «по предписаніямъ ихъ правительствъ»; правительства же должны издать предписанія тоже въ духѣ женевской конвенціи, исполнять которую они обязались своимп подписями.

Итакъ, разсматриваемая статья, какъ вполнъ цълесообразная, должна быть удержана <sup>179</sup>).



<sup>170)</sup> Lentner, Das Recht im Kriege, S. 114; Moynler, Etude, p. 241—243; берлинскій проектъ 1867 г. (8 ст.), также проекты вюрцбургскій и парижскіе 1867 г. Olivi, Cenni st. e ст., p. 53; Roszkowskí, str. 30≺; Guelle, Précis des lois da la guerre, t. I. p. 167.

## ГЛАВА ІУ.

### Дополненія къ женевской конвенціи.

Практика, а также тв изследованія, которыя вызвала женевская конвенція своимъ появленіемъ, указали на то, что есть нъсколько очень важныхъ вопросовъ, которые, хотя тъсно связаны съ содержаніемъ конвенціи, тэмъ не менте не затронуты въ ея постановленіяхъ 180). Поэтому при будущемъ пересмотръ женевской конвенціи къ ней должны быть сділаны ніжоторыя дополненія. Одни изъ этихъ дополненій явятся дальнъйшимъ развитіемъ задачъ, преследуемыхъ конвенціей, другія — будуть касаться гарантій ея исполненія. Къ первымъ относится установление обязанности государствъ оградить на полъ битвы больныхъ и раненыхъ отъ обворовыванія ихъ, разбоя, грабежа и другихъ насилій, введеніе обязанности воюющихъ сторонъ возстановлять личность больныхъ, раненыхъ и умершихъ въ госпиталяхъ и взаимно пересылать ихъ списки, наконецъ, опредъленіе положенія больныхъ и раненыхъ на нейтральной территоріи. Вторую группу составятъ постановленія о популяризаціи постановленій женевской конвенціи, введеніе въ военноугодовные кодексы разныхъ странъ наказаній за ея нарушеніе и о другихъ гарантіяхъ ея исполненія. Коснемся нъсколько подробнъе этихъ дополненій.

Послѣ большихъ сраженій между моментомъ окончанія битвы и тѣмъ, когда всѣ больные и раненые будутъ подобраны, проходитъ иногда нѣсколько дней. Въ это время эти жертвы войны легко могутъ попасть въ руки такъ называемыхъ «гіенъ полей сраженія», т. е. преступнаго сброда, толпы котораго всегда слѣдуютъ въ тылу большихъ армій, чтобы, улучивъ минуту,

<sup>186)</sup> Ср. съ этой главой мое соч., женевская конвенція, стр. 165—184.

разсъяться для воровства и грабежа на полъ битвы. Нечего и говорить, что оградить отъ нихъ больныхъ и раненыхъ— дъло высовой важности. Средствами, ведущими въ достиженію этой цъли являются— установленіе бдительнаго надзора за полемъ битвы и строгія наказанія за обкрадываніе, грабежъ и вообще дурное обхожденіе съ ранеными и больными. Подобнаго рода мъры и предприняты уже отдъльными государствами. Но этого едва ли достаточно!

Данное государство можетъ болъе или менъе небрежно относиться къ вопросу объ обезпечении судьбы больныхъ и раненыхъ на полъ битвы, между тъмъ въ возможно удовлетворительномъ ръшении его заинтересованы и другія державы, такъ какъ на полъ битвы, оставшемся за такимъ государствомъ, могутъ оказаться въ положеніи раненыхъ и ихъ подданные. Поэтому будетъ гораздо цълесообразнъе, если государства путемъ международнаго договора взаимно наложатъ другъ на друга обязанность позаботиться о защитъ больныхъ и раненыхъ отъ дурнаго обращенія на полъ битвы, чъмъ оставлять это на полное усмотръніе воюющихъ.

Но до сихъ поръ нѣтъ объ этомъ договорнаго постановденія, несмотря на то, что на его необходимость не разъ указывали какъ отдѣльные писатели  $^{181}$ ), такъ и разныя конференціи  $^{182}$ ).

Въ международномъ договоръ слъдуетъ ограничиться общимъ установлениемъ обязанности государствъ охранять на полъ битвы больныхъ и раненыхъ. Что же касается самаго способа исполнения этой обязанности, организации надзора за полемъ битвы, допущения участия въ этомъ обществъ краснаго креста и т. п., то все это должно быть оставлено на усмотръние отдъльныхъ государствъ. Поэтому при пересмотръ женевской конвенции къ ней должно быть сдълано такое добавление: «та изъ двухъ армий, которая удержитъ за собой все поле битвы или часть онаго,

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) G. F. Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Paris 1864, t. II, p. 267, § 285; Lueder, p. 267; Lentner, Das Recht im Kriege, S. 113; Ach. Morin, Les lois relatives à la guerre, t. II, p. 370; Roszkowski, str. 142 h id.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) Въ Париже 1867 г., на вюрцбургскомъ собраніи и на женевской конференціи 1868 г.

обязана после окончанія сраженія заботиться, чтобы на всемъ ванятомъ ею пространстве поля битвы быль установлень надежный карауль и чтобъ больные и раненые безъ различія ихъ національности были защищены отъ грабежа, разбоя и вообще дурнаго обращенія съ ними».

Затемъ, на конференціяхъ 183) и писателями, занимавшимися женевской конвенціей 184), обращено было вниманіе на то, что следуетъ въ нее ввесть постановленіе о необходимости правильнаго осмотра умершихъ, констатированіи ихъ личности, погребеніи согласномъ съ санитарныти требованіями, наконецъ, о взаимномъ сообщеніи воюющими списковъ больныхъ, раненыхъ, умершихъ и военнопленныхъ.

Постановление о правильномъ осмотръ умершихъ совершенно излишне. Необходимость исполненія этой обязанности естественно предполагается женевской конвенціей: для того, чтобъ подать помощь больному или раненому нужно отличить его отъ умершаго. Констатированіе личности умершихъ, погребеніе ихъ согласно съ санитарными требованіями и взаимное сообщение государствами ихъ списковъ, а также списковъ плънныхъ - вопросы очень важные, но, какъ не имъющіе непосредственной связи съ женевской конвенціей, не должны быть въ нее вводимы. Они могутъ составить предметъ спеціальнаго международнаго соглашенія. Не то можно сказать о взаимномъ сообщеній государствами списковъ больныхъ, раненыхъ и умершихъ въ госпиталяхъ. Постановление объ этомъ, какъ непосредственно связанное со всвиъ содержаніемъ женевской конвенція, должно найти въ ней мъсто. Важное значение сообщения списковъ означенныхъ лицъ заключается въ томъ, что отъ него находится въ зависимости разръшение цълаго ряда юридическихъ отношений (бракъ, пенсіонъ, наслъдованіе и т. п.), въ которыхъ эти лица были контрагентами, вроме того отчасти дается возможность внать, какъ непріятель обращается съ больными и ранеными противника. Чтобъ облегчить другъ другу выполнение этой обязанности, государства должны снабдить своихъ солдатъ документомъ или знакомъ (напр., металическій медальонъ, какъ во Фран-

<sup>183)</sup> См., напр., проекты парижскій и вюрцбургскій 1867 г.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Lueder, p. 269 — 273; Moynier, Etude, p. 277 — 285; Erfahrungen aus dem Krieg von 1866, S. 106 и др.

ціп 185), кружокъ изъ пергамента и т. п.), на основаніи которыхъ можно было бы легко констатировать личность каждаго солдата, т. е. его пия, мъсто рожденія, родъ войскъ, въ которыхъ онъ служитъ и т. п. Выражено было желаніе, чтобы во всѣхъ арміяхъ былъ принятъ однообразный знакъ, такъ какъ при знакомствъ всѣхъ со знакомъ не будетъ затруднительно возстановить личность даже врага. Но одинаковъ ли будетъ знакъ во всѣхъ арміяхъ или нѣтъ, это безразлично, лишь бы имъ легко было пользоваться.

Итакъ къ женевской конвенціи должно быть добавлено: «каждая изъ воюющихъ сторонъ должна доставлять противной сторонъ списокъ больныхъ, раненыхъ и умершихъ въ госпиталяхъ и означать мъсто ихъ нахожденія.

Каждый солдать и каждое лицо, принадлежащее къ арміи или къ санитарному персоналу, должны быть снабжены въ началь войны документомъ или знакомъ, который удостовъряль бы ихъ личность».

Во время прусско-французской войны быль поднять вопросъ о провозв больныхъ и раненыхъ воюющихъ чрезъ нейтральную территорію и о водвореніи ихъ въ ней. Именно, Пруссія хотъла перевезти своихъ больныхъ и раненыхъ чрезъ Бельгію, но Франція высказадась противъ этого на томъ основанім, что Пруссія имъетъ въ виду такой мърой освободить пути сообщенія съ ней отъ загроможденія больными и ранеными и облегчить себъ такимъ образомъ подвозъ войскъ и боевыхъ принасовъ на театръ военныхъ дъйствій 186). По поводу этого факта англійское правительство высказало свой взглядъ на права и обязанности нейтральныхъ державъ относительно провоза и водворенія въ нихъ больныхъ и раненыхъ воюющихъ. Разръшение провозить больныхъ и раненыхъ воюющихъ державъ чрезъ нейтральную территорію, по мивнію англійскаго правительства, должно считаться нарушеніемъ нейтралитета, если какой-нибудь воюющій противится этому, тогда какъ водворить ихъ на своей территоріи нейтральная держава имбеть полное право, но съ темъ однако, чтобы они оставались внутри территоріи или были отпускаемы

<sup>105)</sup> Guelle; Précis des lois de la guerre, t. I, p. 281 - 285.

<sup>186)</sup> Staatsarchiv, 1871, Mai und Iuni - Heft, 18 4347.

подъ условіемъ не браться за оружіе до конца войны <sup>187</sup>). Этотъ взглядъ нашелъ защитниковъ и въ литературъ <sup>188</sup>).

Затёмъ интересующимъ насъ вопросомъ занимались и на брюссельской конференціи. Вотъ что мы читаемъ въ проектё брюссельской деклараціи: «Нейтральное государство можетъ разръшить провозъ чрезъ свою территорію больныхъ и раненыхъ воиновъ, принадлежащихъ къ воюющимъ арміямъ, съ тёмъ только ограниченіемъ, чтобы въ поёздахъ этихъ не было перевозимо ни боевыхъ запасовъ, ни людей на пополненіе арміи.

При этомъ отъ него зависить принять всё необходимыя мёры для обезпеченія правильности такой перевозки и для установленія за нею надлежащаго контроля (ст. 55).

Относительно больныхъ и раненыхъ, водворенныхъ на нейтральной территоріи, дъйствуютъ правила, установленныя женевскою конвенцією (ст. 56)». Эти начала приняты также не только отдъльными писателями <sup>189</sup>), но, съ небольшими измъненіями, нашли мъсто и въ сборникъ законовъ сухопутной войны, опубликованномъ Институтомъ международнаго права <sup>190</sup>).

Наконецъ, особаго взгляда держится Блюнчли: онъ говоритъ, что «принятіе больныхъ и раненыхъ солдатъ изъ воюющихъ армій на нейтральной территоріи и перевозка ихъ чрезъ нейтральное государство допускается, исключая тъхъ случаевъ, когда по особымъ соображеніямъ въ подобныхъ дъйствіяхъ можно признать помощь, оказываемую военнымъ дъйствіямъ

<sup>187)</sup> Staatsarchiv, 1871, Mai und Iuni-Heft, 3 4352.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) Rolin-Jaequemyns, Revue de dr. int., 1870, p. 708; Fanck-Breatane et A. Sorel, Précis du droit des gens, 1877, p. 365; Hall, International law, 1880, p. 525.

Recht im Kriege, S. 153; L. Neumann, Grundris des heutigen europ. Völkerrechtes, 1885, S. 189 — 140.

<sup>190) § 82 «</sup>Les dispositions de la conv. de G. du 22 août 1864 sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu, aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre». § 83 «Les évacuations de blessés et de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre, pourvu que leur personnel et leur matériel soient exclusivement sanitaires. L'Etat neutre, chez lequel passent ces évacuations, est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires, pour que les conditions qu' elles doivent remplir soient rigoureusement observées».

одной изъ воюющихъ сторонъ» <sup>191</sup>). Какому изъ этихъ мивній отдать преимущество?

Исходя изъ идеи, что нейтралитетъ есть безусловное неучастіе въ военныхъ дъйствіяхъ и что онъ нарушается всякимъ актомъ нейтрального государства, имеющимъ карактеръ помощи одному изъ воюющихъ во вредъ другому, следуетъ признать точку зрвнія Блюнчии найболве правильной. Постановленіямъ брюссельской деклараціи чуждо то ограниченіе правъ нейтральныхь, на которомъ вподив основательно настаиваетъ Блюнчли, а неправильность англійскаго взгляда состоить въ томъ, что въ немъ съ точки зрвнія интересовъ воюющаго напрасно проведена разница между интернированіемъ и провозомъ больныхъ и раненыхъ чрезъ нейтральную территорію. Дъйствительно, приведенномъ инцидентъ изъ прусско-французской войны военные интересы Франціи были бы одинаково нарушены какъ въ случав провоза Пруссіей больныхъ и раненыхъ чрезъ нейтральную Бельгію, такъ и въ случав водворенія ихъ въ этомъ государствъ, потому что объ мъры равно облегчили бы доступъ Пруссіи во Францію, что было такъ нежелательно для последней. Следовательно нейтралитетъ Бельгіи въ обоихъ случаяхъ, вопреки мивнію Англіи, долженъ былъ бы считаться нарушелнымъ. Нётъ нарушенія нейтралитета, если одинъ воюющій не противится перевозкъ или интернированію другимъ больныхъ и раненыхъ на нейтральной территорін. Кромъ того строгое соблюденіе обязанности найтралитета требуетъ выполненія еще другихъ условій, отлично выраженныхъ въ проектв брюссельской девлараціи, именно, чтобъ «въ повздахъ не было перевозимо ни боевыхъ запасовъ, ни людей на пополнение армин и чтобы нейтральное государство приняло мфры для обезпеченія правильности перевозки больныхъ и раненыхъ и для установленія за ней надлежащаго контроля.

Относительно санитарнаго персонала, больныхъ и раненыхъ, водворенныхъ на нейтральной территоріи, должны дъйствовать постановленія женевской ковенціи. Въ духъ этихъ началъ должны быть сдъланы дополненія къ женевской конвенціи.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) Блюнчаи, § 776, в.; ср. Ф. Мартенсъ, Современное междунар. пр. цивнанз. народовъ, 1888, т. II, стр. 558,

Остается сказать нъсколько словъ о популяризаціи постановленій конвенціи и о гарантіяхъ ея исполненія.

Войны послъдней четверти въка, какъ мы знаемъ, доказали, что женевская конвенція часто нарушалась вслъдствіе незнанія ен постановленій пойсками и мирнымъ населеніемъ. Можно, слъдовательно, надъяться, что при большемъ знакомствъ съ конвенціей значительная часть этихъ нарушеній исчезнетъ сама собой. Необходимо, поэтому, позаботиться о возможно широкой ея популяризаціи. Это можетъ быть достигнуто путемъ разныхъ средствъ, смотря по тому, кого съ ней надо познакомить.

Конвенція должна быть хорошо знакома какъ войскамъ, такъ и мирному населенію, особенно тёхъ мѣстностей, которыя могутъ быть театромъ военныхъ дѣйствій, ибо какъ войска, такъ и мирное населеніе должны сообразоваться съ ея постановденіями. Съ этой цѣлью конвенція должна быть оффиціально опубликована. Но этого оказывается мало. Первыми и нанболѣе общими популяризаторами женевской конвенціи должны явиться церковь и школа. Людеръ вѣрно говоритъ, что они должны поднять уровень народнаго образованія, трудиться надъ развитіемъ человѣколюбивыхъ чувствъ и распространить духъ и принципы женевской конвенціи 182). Затѣмъ участіе въ этомъ дѣлѣ должны принять также пресса и общества подачи помощи больнымъ и раненымъ 193).

Что касается спеціально войскъ, то они свъдънія о женевской конвенціи должны получать какъ въ разнаго рода спеціальныхъ военныхъ школахъ 194), такъ и практически во время военныхъ упражненій (напр., маневры), на которыхъ они до нъкоторой степени могутъ, такъ сказать, механически пріучиться къ ея исполненію. Кромъ того, для пользованія въ школахъ и для распространенія между солдатами могутъ быть изданы по-

<sup>193)</sup> Lueder, р. 335; Морской сборинкъ т. XCIV, Ж 1, 1868 г. Проповъдь московскаго митрополита Филарета при открытии общества попечения о больныхъ и раненыхъ воннахъ на текстъ: «Милосердова: и приступль обвяза струпы его, возливая масло и вино».

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup>) Moynler, Etude, p. 294; La conv. de G. p. la g. fr. — al , p. 5; постановленія конфер. въ Карльсруз 1887 г.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) A. Trendelenburg, Lücken im Völkerrecht, S 57; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, p. 17 et 170.

пулярно написанныя пиструкціи <sup>195</sup>), въ которыхъ постановленія женевской конвенціи должны найти мёсто. При наступленіи же войны должны быть сдёлацы войскамъ разъясненія ихъ обязанностей въ приказахъ главнокомандующихъ <sup>196</sup>) и въ общихъ правительственныхъ постановленіяхъ на случай войны <sup>197</sup>).

Въ настоящее время указанныя мъры уже болъе или менъе принимаются отдъльными государствами. Тъмъ не менъе не будетъ излишнимъ, какъ показали послъднія войны, ввести въ конвенцію постановленіе объ обязанности державъ позаботиться объ ознакомленіи съ нею населенія и войскъ <sup>198</sup>). Въ такомъ постановленіи также нельзя будетъ видъть недовърія къ правительствамъ, какъ нельзя его видъть и въ другихъ постановленіяхъ конвенціи <sup>199</sup>).

Такъ разръщается вопросъ о популяризаціи женевской конвенціи.

Но знать законъ или договоръ еще недостаточно для того, чтобы его соблюдать. Для этого нужны кромъ того другія га-

<sup>195)</sup> Напр., инструкція, написанная проф. Людеромъ для русскихъ войскъ въ минувшую русско-турецкую войну. Ср. также F. Dahn, Das Kriegsrecht (Kurze, volksthümliche Darstellung für Jedermann zumal für den deutschen Soldaten) 1870; Пуновскій, законы и правила войны по международному праву, 1877 г.; Manuel de droit international à l'usage des officiers de l'armée de terre (Ouvrage autorisée pour les écoles militaires) Paris 1877; Ratna Prawila, Lois de la guerre d'après le droit international, 1877; Victor Molnár, Die Genfer Convention (для венг. войскъ) см. Bulletin international, 1888, № 75, р. 120-123. На цюрихской сессіи 1877 г. Институть международнаго права выразвыть следующее пожеланіе: 4, Que comme mesure d'application garantissant·la réalité des informations spéciales données tout au moins aux chefs de corps, chaque officier, avant d'entrer en campagne, signe un procès-verbal constatant que lecture lui a été donnée d'une instruction relative aux lois et coutumes de la guerre, et que, en outre, il a reçu un exemplaire de cette instruction. Annuaire de l'Institut de droit int. 1878, p. 158-9.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup>) Напр., знаменитый приказъ принца Александра Гессенскаго 9 іюля 1866 г., Moynler, Etude, p. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Напр, указъ правительствующаго сената отъ 12 мая 1877 г.,

<sup>198)</sup> Lueder, p. 336; Rolin-Jaequemyns, Revue de dr. int. 1871, p. 329. См. также различные проекты: парижскіе 1867 г., вюрцбургскій и др. Contra Reszkowski, str. 326.

<sup>199)</sup> Moynler, Etude, p, 291-2.

рантіи. Спрашивается, есть-ли какое нибудь обезпеченіе, что женевская конвенція будеть исполняться? Въ исполненіи ея могутъ принимать участіе государства, ихъ вооруженныя силы и мирное населеніе.

Что касается государствъ, какъ исполнителей международныхъ обязательствъ вообще и въ частности женевской конвенціи, то заставить ихъ исполнять эти обязательства нътъ такихъ средствъ, которыми располагаютъ сами государства для того, чтобы внутри своихъ предъловъ охранить силу закона.

Державъ, нарушительницъ женевской конвенція, не грозитъ, конечно, уголовная кара. Ей могутъ грозитъ только рекомендуемыя нъкоторыми писателями репрессаліи 2000). Но репрессаліи, несправедливыя по своей природъ, могутъ только увеличить раздраженіе и взаимную ненависть объихъ сторонъ и повесть къ тому, что эта конвенція не будетъ соблюдаема ни однимъ изъ воюющихъ. Соблюденіе государствами ея предписаній находится подъ охраной инаго рода гарантій.

Основная идея женевской конвенціи уже триста лють живеть въ сотняхъ международныхъ договоровъ, а это найлучшее доказательство того, что державы заинтересованы въ ея примъненіи и что она пустила глубокіе корни въ жизни народовъ. Несомнънно, что сила трактата, покоющагося на подобнаго рода идеъ, охраняется самымъ надежнымъ стражемъ—признаніемъ его необходимости, значенія и пользы.

Далве, къ исполнению международныхъ обязательствъ побуждаетъ государства также страхъ передъ судомъ общественнаго мивнія и исторіи. Что государства дорожатъ общественнымъ мивніемъ, въ этомъ можно убёдиться, вспомнивъ, напр., какъ въ послёднюю русско-турецкую войну старались оба противника оправдаться предъ Европой въ тёхъ обвиненіяхъ въ нарушеніи законовъ войны, которыя они взводили другъ надруга.

Наконецъ, весьма цълесообразно было бы развитіе института военныхъ уполномоченныхъ отъ нейтральныхъ державъ при дъйствующихъ арміяхъ воюющихъ 201). Эти уполномочен-

<sup>, 300)</sup> Moynier, Etude, p. 301; Arnould, Etude, p. 68 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Ср. мивніе Института междун. пр., выраженное на Цюрихской сессін 1877 г. Annuaire de l'Institut de dr. intern. 1878, р. 158; также Rolin-Jaequemyns, Revue de dr. int. 1871, р. 327—8; письмо Гольтцендорфа въ Revue 1872, р. 333.

ные должны слёдить за исполненіемъ воюющими законовъ и обычаевъ войны вообще и женевской конвенціи въ частности. Если они замётятъ какое-нибудь ихъ нарушеніе, то должны констатпровать этотъ фактъ, довести о немъ до свёдёнія нейтральныхъ державъ и въ то же время обратиться, съ разрёшенія этихъ державъ, къ соотвётственной воюющей державъ съ предложеніемъ позаботиться объ отвращеніи такихъ нарушеній на будущее время и о наказаніи виновныхъ за уже совершенныя.

Таковы тъ гарантіи, которыя могуть обезпечить и обезпечивають соблюденіе государствами женевской конвенціи.

Гораздо дъйствительное то средства, которыми располагаетъ каждое государство, чтобы заставить свои войска и мирное население исполнять ея предписания. Государства могутъ и должны ввести въ свои военно-уголовные кодексы предписания относительно исполнения постановлений женевской конвенции, грозя нарушителямъ ихъ строгими наказаниями 202). Такимъ образомъ исполнение постановлений этой конвенции будетъ также обезпечено, какъ и исполнение любаго закона. Къ сожалънию этотъ вопросъ до сихъ поръ не разръщенъ удовлетворительно законодательствами разныхъ странъ 203). Было бы поэтому очень желательно, чтобы при пересмотръ женевской конвенции въ нее внесено было постановление объ обязанности государствъ ввести

Moynier, Etude, p. 305; La croix rouge, p. 70; A. Morin, Les lois relatives à la guerre, t. II, p. 368 et suiv.; Lneder, p. 356; Olivi, Cenni st. e cr., p. 95; M. Hornung, Note sur la repression des délits contre le droit des gens, et plus spécialement sur celle des délits contre les lois de la guerre, Revue de dr. int. 1880, p. 104—108; Annuaire de l'Institut de droit int. 1879—80, 1-ère partie, p. 318; Rolin-Jaequemyns, Revue 1871, p. 329; Manuel, § 81; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. I, p. 173.

Военно-уголовные уставы огриничиваются нѣсколькими статьями на этоть счеть: французскій code de justice militaire pour l'armée de terre 1857 (12 éd 1889), art. 249; саксонскій Militär-Strafgesetzbuch 1867, §§ 146, 148, 160; русскій воинскій уставь о наказаніяхь, ст. 144 п. 4, 265; нѣсколько поливе Code militaire et procédure pénale pour les troupes de la Confédération suisse, deuxième projet, 1882, Annexe, articles de guerre, art. 19. 24 п. 5, 31. Codice penale per l'exercito del regne d'Italia, 1870, § 276,—Тоже Codice penale militare maritimo del regne d'Italia 1870, § 300;—Das Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich (mit Commentar von C. Коррмапп, 1885) §§ 134, 153, 155, 157, 160; непанскій военно-уголовный кодексь (Código penal de ejército) 1885 г. § 105, 198.

въ ихъ военно-уголовные уставы наказанія за нарушеніе этой конвенціи. Идти дальше этого въ международномъ договоръ не слъдуетъ: опредъленіе видовъ наказуемыхъ нарушеній, образа и мъры самаго наказанія и т. п. должно зависьть отъ усмотрънія отдъльныхъ государствъ. Различный складъ жизни отдъльныхъ народовъ обусловливаетъ различіе и въ характеръ ихъ уголовнаго права. Игнорировать это различіе и стараться стереть его въ международномъ договоръ нътъ основанія, да едва ли и есть возможность. Съ этой точки зрънія должны быть оціпены всъ тъ проекты, которые для обезпеченія исполненія женевской конвенціи требуютъ введенія однообразных постановленій въ военно-уголовные уставы разныхъ націй и стоятъ за необходимость международнаго уголовнаго закона общаго для всъхъ государствъ 204).

Дъйствіе военно-уголовныхъ законовъ даннаго государства должно распространяться не только на преступныя дъянія, состоящія въ нарушенія законовъ войны, которыя совершены его подданными, но и на такія же дъянія непріятельскихъ подданныхъ, нарушившихъ одно изъ благъ, охраняемыхъ законами этого государства. Вполив правъ поэтому проф. Мартенсъ, когда онъ, какъ на средства противъ нарушеній женевской конвенція, указываетъ, во первыхъ, на «стражайшее наказаніе непріятельсинхъ солдатъ или подданныхъ, уличенныхъ въ совершения преступленій противъ женевскаго акта», во вторыхъ, на «ограниченіе личной свободы и привлеченіе къ отвътственности командировъ и начал никовъ непріятельской армін, взятыхъ въ илънъ» 205). Дъйствительно къ плъннымъ непріятельскимъ солдатамъ, уличеннымъ, напр., въ ограблении или добивании раненыхъ и т. п. данной державы такъ же примънимы ея уголовные законы, какъ и ко всякому другому преступнику, совершившему преступленіе противъ ея подданныхъ. Военный плонъ не долженъ создавать никакой привиддегіи въ пользу плінныхъ преступниковъ.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) См проекты вюрцбургскій и парижскій 1867 г., проекть Brodrück'a (у Moynier, Etude, р. 306—309), митніе генерада Arnaudeau, высказанное на брюссельской конференціи и одобренное институтомъ международнаго права (въ Annuaire de l'Institut de droit intern. 1877, р. 137) и др.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Ф. Мартенов, Восточная война, стр. 535. Ср. тоже і. Armenid. Etude sur la c. de G., p. 69.

Насколько было бы несправедливо и позорно дурно обращаться съ плъннымъ въ отмщеніе зъ его согласные съ правомъ войны подвиги, какъ солдата, въ честномъ бою, подвиги быть можетъ очень вредные для взявшаго его въ плънъ государства, настолько было бы странно не наказать его какъ преступника, когда онъ дъйствовалъ въ нарушеніе и общихъ законовъ, и законовъ войны <sup>206</sup>).

Если эти начала будутъ приняты въ военно-уголовныхъ кодексахъ разныхъ странъ, то нарушителю права войны значительно будетъ затруднена возможность уйти отъ наказанія; онъ будетъ наказанъ или въ отечествъ, или непріятелемъ, если попадется въ плънъ.

Но нъкоторые писатели не довольствуются этимъ и стараются еще изыскать гарантіи въ томъ, что виновные дъйствительно будутъ наказаны. Они боятся, что отечественный судъ нарушителя конвенціи будетъ пристрастенъ и для устраненія этого неудобства предлагаютъ учредить международный трибуналь изъ представителей отъ воюющихъ и нейтральныхъ, который долженъ разбирать жалобы относительно нарушеній женевской конвенціи и опредълять за эти нарушенія наказанія, приведеніе же въ исполненіе постановленныхъ ръшеній должно принадлежать тому государству, чьи подданные япляются нарушителями конвенціи. Такой проектъ международнаго суда предложилъ Муанье 207). Проекту этому едва ли суждено осуществиться 208). Главнъйшія возраженія противъ него заключаются въ слъдующемъ.

«Судъ, говоритъ Муанье, будетъ разследовать лишь

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Изъ приведенныхъ соображеній ясно видно, что замізчаніе Рошковскаго, будто «Bezpieczeństwo osobiste jeńców zginęłoby zupełnie, gdyby prawo źądane przez Martensa miało być państwom przyznane» не имъетъ никакого основанія, Roszkowski, str. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Moynler, Note sur la création d'une Institution judiciaire internationale propre à prévenir et à reprimer les infractions à la convention de Genève, Genève 1872; Также письмо Морена и мићніе докладчиковъ центральнаго комитета краснаго вреста въ Мадридѣ въ Revue de dr. int. 1872, р. 335—339.

<sup>108)</sup> Lueder, p. 358—360; Olivi, Cenni st. c. cr., p. 122—126; Ch. Calvo, Le droit intern., 4-ème ed., t. IV, § 2164. Письма Либера, Гольтцендорфа, Уэстлэка и критическія зам'ятки Rolin-Jaequemyns'а въ Revue de dr. int. 1872, p. 330—335 et 339—346. См. тоже гр. л. Камаровскій, О международномъ судѣ, 1881, стр. 435—450.

такія нарушенія, по поводу которыхъ ему предъявять жалобы заинтересованныя правительства. Посяжднія обязаны обращаться къ нему по всемъ деламъ, которыя они хотятъ поддержать и въ которыя будутъ замъщаны иностранцы» 209). Но проще и цъвесообразиве гораздо въ такомъ случав обратиться съ жалобой прямо къ отечественному правительству виновника, чёмъ къ международному суду. Государства призваны сами судить и наказывать своихъ подданныхъ за совершенныя ими преступленія; это ихъ право и обязанность. Если данное государство найдетъ поступившую къ нему жалобу справедливой, оно само накажетъ виновнаго и дастъ должное удовлетвореніе. Въ такомъ случав международный судъ не нуженъ. Кроив того во время войны меньше всего можно надъяться, чтобы государства были расположены передать принадлежащее имъ право уголовной юрисдикціи надъ своими согражданами международному судилищу. Далъе международный судъ «присуждаеть къ наказанію сообразно съ международными уюловными закономи, который опредвинется въ дополнительномъ къ настоящей конвенціи договорть (5 ст.) 210). Относительно неудовлетворительности проектовъ международнаю уголовнаю закона сдеданы были замечанія раньше. Со стороны безпристрастія судъ интернаціональный можетъ оказаться не выше судовъ національныхъ. Наконецъ, производство следствій (явка сторонъ, вызовъ свидътелей и т. п.) въ немъ значительно затруднено, а постановленное рашеніе можеть обазаться неисполнимымъ, если государство, которое должно было привести его въ исполнение, отнажется это сдълать, считая ръшение несправедливымъ. Очевидно, что проектированный Муанье судъ едва ли можеть обезпечить соблюдение женевской конвенции.

Такимъ образомъ наиболъе дъйствительнымъ средствомъ гарантировать исполнение предписаний женевской конвенции является введение въ военно-уголовные кодексы разныхъ странъ наказаний за ея нарушение.



<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Meynier, Note, p. 11, art. 4; гр. Л. Камаровскій, О междун. суді, стр. 439.

<sup>210)</sup> Ibid.

# овщій выводъ.

Въ только что представленномъ на основаніи указаній теоріи и практики сжатомъ критическомъ разборь отдільныхъ постановленій женевской конвенціи отмічены были въ значительной мірть ея достоинства и указаны ея недостатки. Съ цілью устраненія посліднихъ должна быть созвана международная конференція. Конференція должна выработать проектъ конвенціи, которая должна со временемъ замінить женевскую конвенцію. Но чтобы послідняя не потеряла обязательной силы до вступленія въ дійствіе составленнаго въ ея заміну проекта конвенціи, державы должны согласиться на счетъ того, что юридическая обязательность для нихъ женевской конвенціи 1864 г. прекратится лишь въ тотъ моментъ, когда вступитъ въ силу заміняющій ее проектъ конвенціи, т. е. когда онъ будетъ ратификованъ всіми тіми ныніть существующими государствами, которыя подписали женевскую конвенцію.

Нельзя не высказать искренняго желанія, чтобы пересмотръ женевской конвенціи состоялся въ возможно скоромъ времени и чтобъ ея дъйствіе было распространено въ полной силъ и на морскія войны.

Однако, стремясь достигнуть улучшенія женевской конвенціи, не следуєть забывать громаднаго ся значенія и въ настоящемъ ся виде.

Значение женевской конвенціи прежде всего состоить въ томъ, что въ основъ ся лежить идея уваженія человъческой личности, идея милости къ страждущему ближнему безъ различія религіи и національности. Она служить практическому осуществленію этихъ идей тъмъ, что заботу о больныхъ и раненыхъ воинахъ, безразлично къ какой бы они арміи ни принадлежали, возводить на степень международной юридической обязанности воюющихъ. Такой постановки вопроса нельзя не при-

знать вполнъ удачной, такъ какъ дъйствительно, только путемъ международнаго договора, связывающаго объ враждующія стороны, и можно обезпечить во время войны участь больныхъ и раненыхъ воиновъ и гарантировать неприкосновенность санитарнаго персонала и санитарныхъ учрежденій съ ихъ имуществомъ 211). Насколько же велика въ этомъ отношении приносимая женевскою конвенціею практическая польза, съ достаточною убъдительностью доказали происходившія въ послъднія десятидътія войны, въ теченіе которыхъ, благодаря ей, какъ замъчено раньше, спасена жизнь многихъ тысячъ больныхъ и раненыхъ. Кстати замътить, что общества враснаго вреста, цъль воторыхъ подача помощи этимъ жертвамъ войны, широко могли развить свою дъятельность на войнъ-также только подъ сънью женевской конвенціи. Къ числу весьма существенныхъ достоинствъ той же конвенцін должно быть отнесено и то, что она, преслъдуя высоко гуманныя цёли, въ то же самое время въ значительной мъръ считается и съ военными интересами борющихся сторонъ, т. е. съ интересами такъ называемой военной необходимости. При этомъ она не вводить новшествъ (промъ отличительного знака), но лишь закрвиляеть тоть порядокь вещей, который сложился въ теченіе предыдущихъ въковъ 212), и вполив гармонируетъ съ установившимися принципами права войны. Женевская конвенція-лучшее доказательство того, что сила на войнъ можетъ быть ограничена правомъ. Въ этомъ заключается ея неоспоримое значеніе.

Затыть нельзя не отмътить, что женевская конвенція на ряду съ парижской морской деклараціей 1856 г. и петербургской деклараціей о разрывныхъ пуляхъ 1868 г. указываетъ тотъ путь, по которому слъдуетъ идти, стремясь достигнуть кодефикаціи права войны и вообще кодефикаціи международнаго права. Это—путь постепеннаго подготовленія матеріала для кодекса, т. е. путь постепеннаго заключенія международныхъ договоровъ по отдъльнымъ вопросамъ, договоровъ, изъ которыхъ въ концъ концовъ можетъ быть составленъ кодексъ международ-

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) мее соч., Женевская конвенція, стр. 96; Roszkowski, O konwencyi genewskiej, str. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Впрочемъ, ср. стр. 71.

наго права. Быть можетъ, ей суждено быть первымъ звеномъ въ цъпи международныхъ договоровъ, изъ которыхъ составится кодексъ международнаго права войны. Такимъ образомъ, женевская конвенція лучшій памятникъ побъды гуманности и правосознанія надъ грубой силой и произволомъ, воздвигнутый XIX въкомъ. Женевская конвенція поэтому должна быть занесена на страницы культурной исторіп XIX въка золотыми словами.



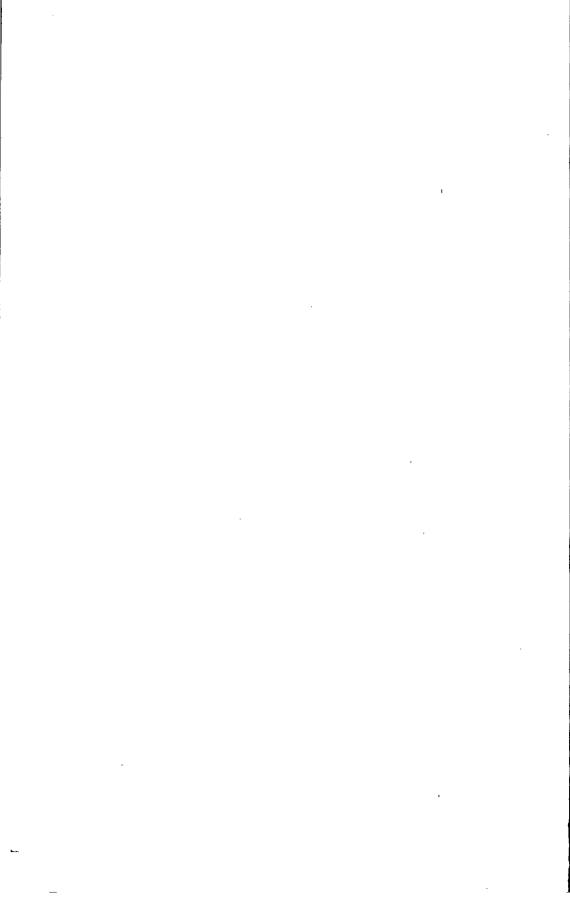

ПРИЛОЖЕНІЯ.

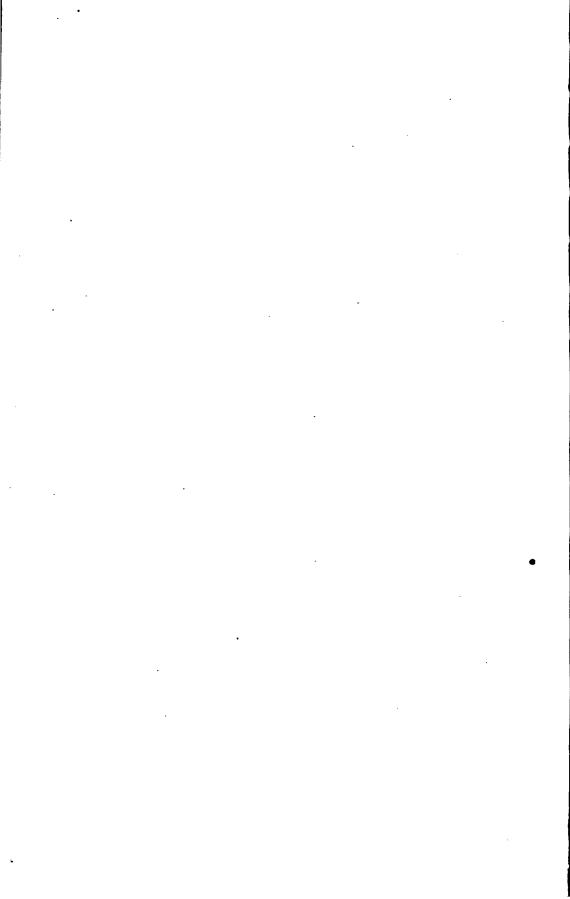

# Conventien internationale relative aux militaires blessés sur les champs de batallie, siguée à Genèvo le 22 août 1864 213).

S. A. R. le Grand Duc de Bade, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi de Danemark., S. M. la Reine d'Espagne, S. M. l'Empereur des Français, S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, la Confédération suisse, S. M. le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms).

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. Ces personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à

<sup>&</sup>lt;sup>313</sup>) G. F. Martens, N. R. G., t. XVIII, p. 607 — 611. Pycckiñ Tercus cm. II. C. 3., 14 44992.

remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Art. 5 Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutratité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

- Art. 8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
- Art. 9. Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le Protocole est, à cet effet, laissé ouvert.
- Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an 1864.

ROBERT VOLZ F. BAROFFIO.
STEINER. WESTENBERG.

VISSCHERS. JOSE-ANTONIO MARQUES.

FENGER. DE KAMPTZ.
GARCIA DE QUEVEDO. LŒFFLER.
CH. JAGERSCHMIDT. RITTER.

H. DE PREVAL. Général G.-H. DUFOUR.

BOUDIER. G. MOYNIER.
BRODRUCK. LEHMANN.
CAPELLO. Doctour Hahn,



#### PROJET D'ARTICLES ADDITIONNELS

à la convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, signé le 20 octobre 1868 <sup>214</sup>).

Les Gouvernements de l'Allemagne du Nord, de l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, Suède et Norvége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg,

désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de la dite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires: (suivent les noms). Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes:

Art. 1er. Le personnel désigné dans l'article 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutesois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) G. F. Martens, N. R. G., t. XVIII, p. 612-619.

- Art. 3. Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
- Art. 4. Conformément à l'esprit de l'article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.
- Art. 5. Par extension de l'article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

#### Articles concernant la marine.

Art. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

- Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
  - Art. 8. Le personnel désigné dans l'article précédent doit

continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. 11. Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés par les capteurs.

Leur repatriement est soumis aux prescriptions de l'article 6 de la Convention et de l'article 5 additionnel.

Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification, qu'ils jugent nécessaire.

Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les Gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres, ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner et les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait.

Les blesssés et les naufragés recuillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre. Art. 15. Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l'invitation d'y adhérer, à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent Projet d'articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante-huit.

VON ROEDER.

D. FELICE BAROFFIO.

F. Löffler.

PAOLO COTTRAU.

Köhler.

H. A. VAN KARNEBECK.

DR. MUNDY.

WESTENBERG.

STEINER.

F. N. STAAFF.

Dr. Dompierre.

G. H. Dufour.

VISSCHERS.

G. MOYNIER.

J. B. G. GALIFFE.

Dr. S. LEHMANN.

A. COUPVENT DES BOIS. HUSNY.

H. DE PRÉVAL.

DR. C. HAHN.

JOHN SAVILE LUMLEY, DR. FICHTE.

H. R. YELVERTON.

### оглавленіе.

|                                                          | CTP.       |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Предисловіе                                              | 1          |
| Глава І. Моторія иден женевской конвенціи.               |            |
| 1. Положеніе больныхъ и раненыхъ вонновъ въ древности    |            |
| и въ средніе въка                                        | 3          |
| 2. Положеніе больныхъ и раненыхъ вонновъ въ новое время. |            |
| а) Измпненіе их положенія в новое время вт               |            |
| связи св улучшеніем  санитарной части при войсках        |            |
| и измъненіемя права войны                                | 12         |
| б) Постановленія о больных и раненых, о сани-            |            |
|                                                          |            |
| тарном персональ и пр., заключающіяся в междунар.        |            |
| договорах и законах отдъльных государство до женев-      |            |
| ской конвенціи                                           | 19         |
| в) Отношеніе писателей новаю времени кь вопросу          |            |
| объ участи больных и раненых воиновъ                     | 28         |
| LARRA II. NCTOPIS MENEBCKON NOMBENGIN.                   |            |
| 1. Исторія заключенія женевской конвенцін                | 3 <b>3</b> |
| 2. Исторія женевской конвенцін съ момента ся заключе-    |            |
| нія до настоящаго времени                                | 87         |
| глава III. Критическій разборъ женевской конвенціи.      |            |
| 1. Критика редакцін женевской конвенцін                  | 49         |
| 2. Критниа содержанія женевской конвенцін                | 51         |
| 1) О больных ви раненых воинах                           |            |
| 2. О личахь, оказывающихь помощь больнымь и              |            |
| раненым воинам                                           | 58         |
| а) Офиціальный ванитарный персональ                      | _          |
| б) Частныя общества помощи больным и раненым .           | 63         |
| в) Объ участін мъстных жителей въ подачь помощи          | •          |
| больнымъ и раненымъ воинамъ                              | 65         |
| 3) О санитарных учрежденіях и их движи-                  |            |
| mocmu                                                    | 67         |
|                                                          |            |

## 

| 4       | . 0  | бв от | JUU            | ıme  | <b>л</b> ьно. | M8 81 | накть. |       |              | •  | •     |      | 73  |
|---------|------|-------|----------------|------|---------------|-------|--------|-------|--------------|----|-------|------|-----|
| 5       | . П  | ocmar | 10 <b>6.</b> 7 | enie | 8 c           | m. o  | os uc  | noxi  | <b>е</b> ніи | ж  | еневс | кой  |     |
| конвени | ņiu  | •     | •              |      | •             |       |        |       |              |    |       |      | 78  |
|         |      | IV. A |                |      |               |       |        |       |              |    |       |      | 80  |
| U       | бщі  | н выв | одъ            | •    |               | •     |        | •     |              |    |       | •    | 93  |
| 1       | Lud  | ожені | E. X           | 1 3  | Кенев         | ская  | ROHE   | енція | 1864         | r. |       |      | 98  |
|         | _    | •     | N              | 2 I  | l poer        | ть до | HLOH   | нтель | ныхъ         | къ | ней   | ста- |     |
| тей 186 | 8 r. |       |                |      | -             |       |        |       |              |    |       |      | 101 |

### важнъйшія опечатки.

Ha стр. 46 и 47 въ 104 выноскъ виъсто Rolin-lacquemyns слъдуетъ читать Rolin-Jacquemyns. Въ той же выноскъ ви. Моучіет сл. читать Moynier.

9/8/22



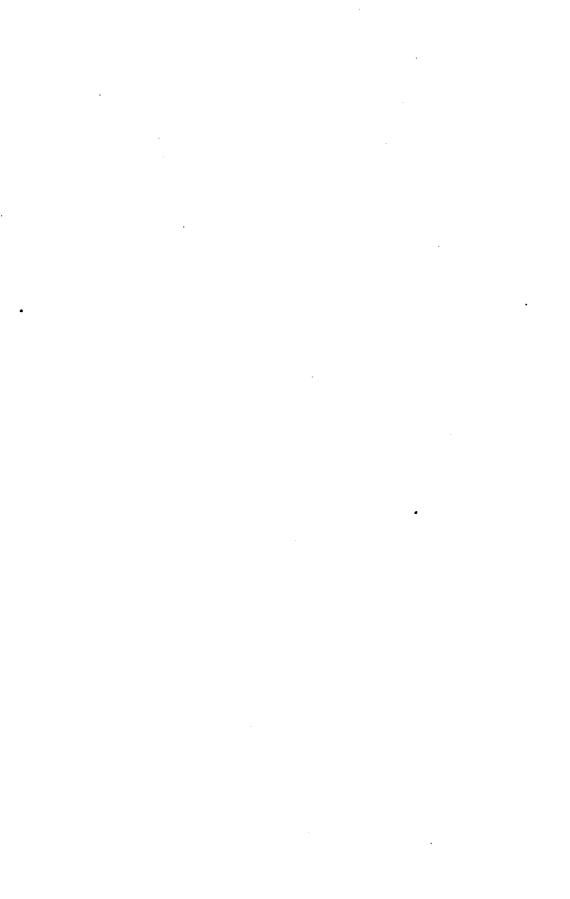

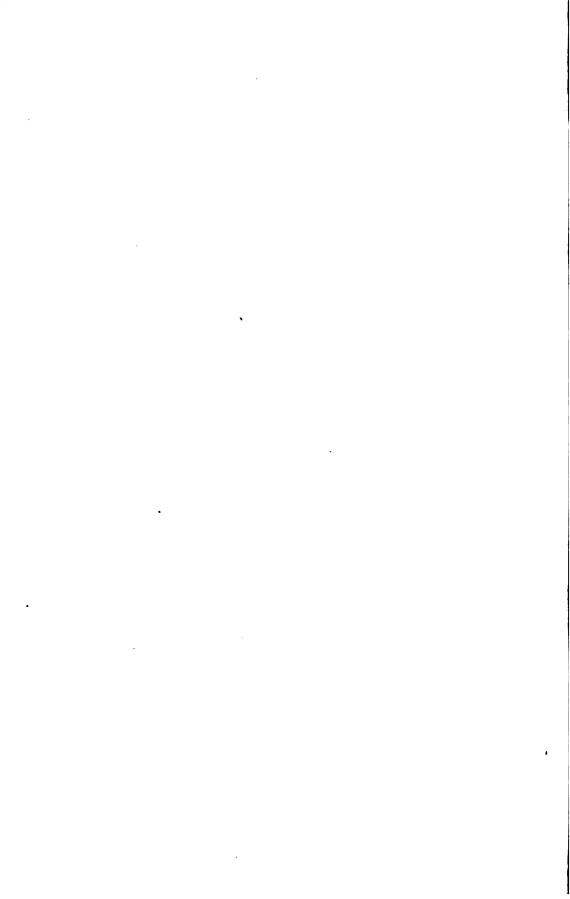

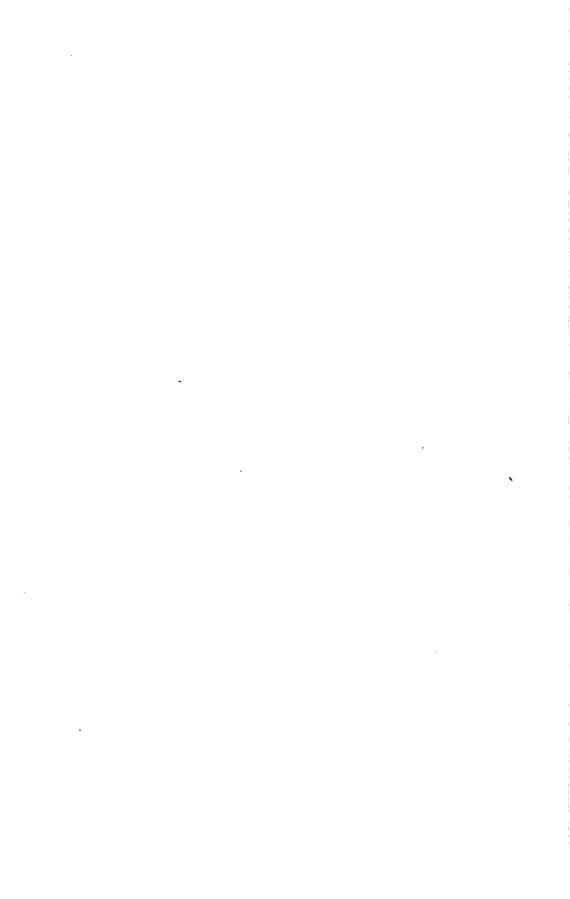

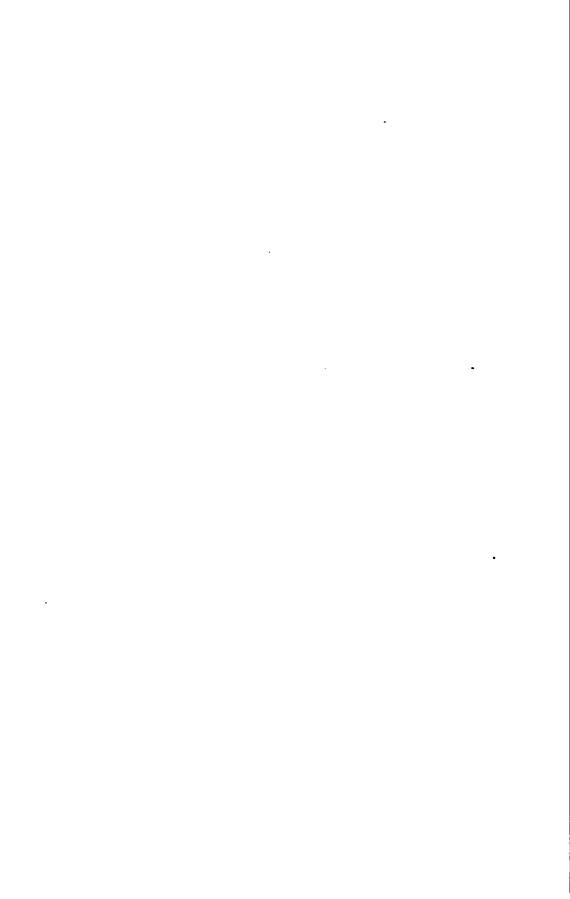

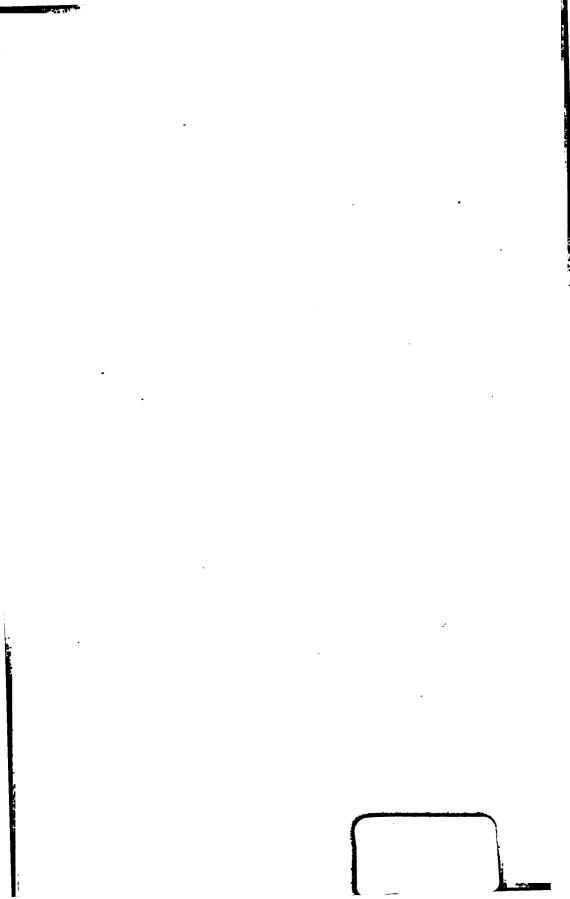

